

# REVISTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LÉON DEGRELLE"

Nº 5 - DICIEMBRE DE 2006

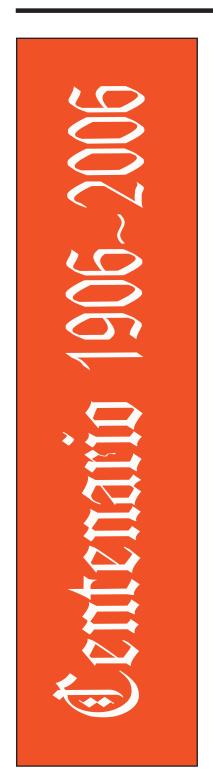



### ASOCIACIÓN CULTURAL

### "AMUGOS DE LEON DEGRELLE"

Socios Fundadores:

Presidenta de Honor:

D<sup>a</sup> Jeanne Marie Brevet - Viuda de León Degrelle D. José Luís Jerez Rieseo

Presidente:

D. Pedro Varela Geiss

Vicepresidente: Secretario:

D. Sten Erik Norling Lahn

Tesorero:

D. Bernardo Gil Mugarza

Vocales:

D. Javier Nicolas Cinta

+ D. Raymond Corneille Van Leeuw





### www.leondegrelle.org.

Ap. correos nº 5.024 - 28080 Madrid - España







Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución:

\*Vista la solicitud formulada por la entidad denominada: ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LEÓN DEGRELLE, de Madrid, para que sea inscrita en los correspondientes Registros Públicos.

RESULTANDO: Que sus fines vienen determinados en el artº. 2º de los Estatutos, y su ámbito territorial de acción es todo el territorio Nacional..

VISTOS: La vigente Constitución Española; la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de 1.964; el Decreto de 20 de Mayo de 1.965; la Orden de 10 de Julio del mismo año; y la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

CONSIDERANDO: Que, con arreglo a las disposiciones citadas, este Ministerio es competente para resolver sobre la procedencia de la inscripción solicitada; que la Asociación se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de 24 de Diciembre de 1,964; y que en sus Estatutos y en el resto de la documentación presentada no se aprecia que concurran los supuestos de los números 2 y 5 del artículo 22 de la Constitución.

Esta Secretaria General Técnica, en virtud de delegación del Excmo.Sr. Ministro, conferida por Orden de 20-07-1994 (B.O.E. de 28-07-1994), resuelve inscribir a la entidad solicitante y visar sus Estatutos, a los solos efectos de publicidad previstos en el art. 2.2 de la Constitución, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines. Contra esta resolución puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. »

CON EL NÚMERO NACIONAL: 160.621

Lo que, con devolución de un ejemplar de los Estatutos debidamente visados y Acta Fundacional, traslado a Vd. para su conocimiento.





SR. D. JOSÉ LUIS JEREZ RIESGO. CARRANZA N° 8-5° CENTRO.-28004 MADRID.

### SUMARIO

|                                        |                                                | Pág: |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| X                                      | Léon Degrelle isalve! una corona de laurel.    | 3    |
| $\mathbf{X}$                           | Léon Degrelle en el futuro.                    | 4    |
| X                                      | 100 años, desde Alemania.                      | 6    |
| $\bar{\mathbb{X}}$                     | El nacionalismo de Occidente.                  | 12   |
| À                                      | La lucha de los Rexistas.                      | 14   |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Libertades y riquezas de nuestra civilización. | 16   |
| <b>X</b>                               | 100 años desde Rusia.                          | 17   |
|                                        | Berlín 1933.                                   | 18   |
|                                        | Solidaridad de Europa.                         | 21   |
|                                        | Primer centenario.                             | 22   |
| *                                      | Interiorizando Léon Degrelle, Italia.          | 23   |
| Ä                                      | Mayo 1943.                                     | 26   |
| X                                      | Degrelle ma dit.                               | 29   |
|                                        | Almas ardiendo.                                | 31   |
| X                                      | Léon Degrelle 1906-2006, desde Bélgica.        | 33   |
| X                                      | Actividades de la asociación.                  | 34   |
| $\mathbf{X}$                           | Ediciones centenario.                          | 35   |

© Asociación Cultural "Amigos de Léon Degrelle" 2006.

Revista de difusión interior, prohibida su venta.



### **LÉON DEGRELLE 100 AÑOS DE HONOR**



### ¡SALVE!: UNA CORONA DE LAUREL

Se cumple ahora el Centenario del nacimiento de Léon Degrelle, un mito hecho hombre, un hombre convertido en mito, un auriga que cuando llegó el momento de la capitulación de Europa, en el año 1945, arrollada por las fuerzas plutocráticas por su flanco occidental y por las hordas comunistas por el frente del este, comandadas ambas por el gobierno secreto del pueblo más miserable y pérfido de la tierra, prefirió la continuación de la lucha sin cuartel, considerándose impertérrito, desde el mismo momento del alto el fuego y del cese de las hostilidades de manera formal, tan sólo como un "vencido provisional" hasta su último aliento.

Los ideales no sucumben jamás mientras quede un valiente y olímpico portador de la antorcha, los principios firmes no se alteran, las leyes cósmicas son incólumes, los valores perennes no prescriben por circunstancias coyunturales, por muy adversas que sean las tormentas que se desaten en el horizonte. Solo las miserias humanas son acomodaticias.

¿Cual era el ideal que encarnaba Léon Degrelle Degrelle?

Su ideario estaba basado en la fuerza espiritual del hombre, en la confianza ciega en la potencialidad de las almas serenas y ardientes, en la exaltación del ser humano, en la elevación aristocrática de sus sentimientos y de su cultura, en la belleza interior, en el arte como reflejo superior del mejor nivel de conciencia, en definitiva en la grandeza que impulsa a

los seres racionales a poder dar un sentido y una orientación como saeta vertical hacia Dios.

Si tuviéramos que resumir en un tríptico, a modo de frontispicio, cuáles serían las tres ideas fuerza que fueron el eje de su perseverancia éstas serían por el siguiente orden de prelación:

- 1.- Dios, inmanencia y trascendencia, metafísica y sustancia, mística y fe, principio y término universal.
- 2.- Patria Europea, historia y tradición, sangre y suelo, héroes y mártires, legado de arte y filosofía, clasicismo y casticismo y vivir naturalmente.
- 3.- Justicia sin fisuras, divina y humana, natural y lógica, distributiva y social, estricta y equitativa, recta y correcta.

Estos tres pilares de su pensamiento tenían que descansar en los valores éticos y la percepción estética para el fomento de una sociedad con aspiración de mejora y superación: altruismo, honestidad, alegría, sencillez, elegancia, servicio a los demás, nobleza, caballerosidad, palabra que obliga.

Por todo ello Léon Degrelle era el abanderado de la revolución de las almas para una completa purificación y regeneración del hombre, como ser superior.

Cuando se cumple una centuria del nacimiento de este ser excepcional hay que hacer un alto en el camino y meditar. Tener a Degrelle por referente político, como modelo guerrero y militar, como tribuno de la elocuencia, como escritor que acaricia las palabras y convierte la poesía en prosa y trasiega la prosa para derivarse, si no en la forma sí en el fondo, en verso y poema, como caballero cristiano, considerarlo como amigo y compañero que eso es la camaradería, es perfeccionarse en la búsqueda de la dignidad, del honor y de la fidelidad.

Es por ello que desde las páginas de esta revista digital, dirigida a cuantos sepan leer y entender, rendimos homenaje a aquél que con su ejemplo perpetuo se ha hecho merecedor, desde donde eternamente nos contemple, de la corona de laurel reservada a los elegidos de la divinidad.

¡Salve!

José Luis Jerez.

Presidente de la asociación cultural "Amigos de Léon Degrelle"

### Ramón Bau

### LÉON DEGRELLE EN EL FUTURO

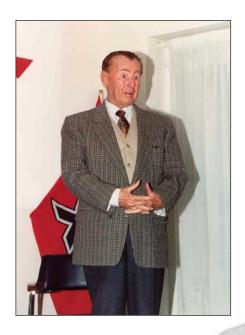

La personalidad de Degrelle es tan amplia y tiene facetas tan distintas, que se pueden escribir textos absolutamente diversos y sin contacto entre sí hablando de la misma persona. Periodista, dirigente del REX, militar, Nacionalsocialista, combatiente del Frente del Este. católico convencido, aventurero de novela, exilado, escritor brillante, orador aun más brillante, persona sensible y amable en extremo, revolucionario hasta la muerte, .... de todas estas facetas la Historia dará cuenta, pero yo lo conocí especialmente en una faceta seguramente la menos conocida y brillante, la de un referente para el futuro, un compendio de lo que el Nacionalsocialismo debe ser en el futuro, especialmente en esta lamentable época donde figuras absurdas, criminales, gamberros, neuróticos, salvajes, descerebrados, bandas urbanas y demás payasos, los nazi-Hollywood que decía Colin Jordan, han inundado el NS de una imagen tan lamentable que sin ese "referente Degrelle" uno dudaría de llamarse Nacionalsocialista para no ser confundido con esos esperpentos.

La razón de esta visión mía preferente sobre Degrelle es que sin duda puedo encontrar varios nombres de personajes que le igualaron en su faceta de dirigente de un movimiento político en los años 30, la mayoría de los dirigentes NS y fascistas fueron asesinados en 1945/46, o en su faceta de militar y SS, en su heroísmo en el Frente del Este, puedo citar varios escritores NS a su altura, y personajes que han tenido una vida aventurera increíble como la suya en su vuelo a España, puedo citar NS que han escrito grandes libros.... pero cuando se trata de Héroes que mantienen la lucha tras el 45, cuando ya no tenían en "deber" militar ni la esperanza de triunfo, cuando siguen luchando contra todo y todos, perseguidos, condenados, bajo todas las condiciones adversas posibles, entonces ya sólo hay un ejemplo superior, que es Rudolf Hess. Pero Hess es un Héroe Homérico, algo tan extraordinario que sale de la "normalidad heroica" para entrar en el Mito. Hess no se puede imitar, Hess está en el Olimpo de lo extra-humano. Por ello como ejemplo de "héroe en la normalidad" es Léon Degrelle nuestro referente máximo.

Degrelle luchó en la vida corriente, con familia, perseguido con saña por comandos sionistas, y condenado a muerte en su Patria, pero toda su lucha desde 1945 es la de un Hombre que vive y ríe, que está dentro del mundo. Y por eso es el ejemplo que necesitamos para el Futuro.

Conocí a Degrelle cuando yo era Secretario General de CEDADE, cuando fuimos a verle iba yo con ese respeto a "una figura, un monumento" y me encontré con un Hombre, con una persona afable, humorista, sencillo en su mérito, alejado de todo "monumentalismo" y a la vez íntegro como Nacionalsocialista como una Piedra inmutable. No dudó un instante cuando se le pidió que hablase en

nuestro local, que diera actos y difundiera las ideas NS... pese a estar exilado, perseguido y con una pena de muerte segura si era expulsado, no mencionó siquiera esos problemas y aceptó con esa sencillez del que "hace lo normal"... del "héroe de la normalidad".

En el futuro será preciso mostrar ejemplos de esa normalidad en lucha heroica, de esa vida sencilla, familiar y a la vez entregada, más que militares y recuerdos de guerra. Los temas en los que Degrelle marca el futuro del Ns podemos resumirlos en algunos de éstos:

Para evitar la infección de la modernidad. Todos estamos sometidos inconscientemente al bombardeo masivo de propaganda del enemigo, propaganda no sólo "política" sino sobretodo vivencial, inculcando malas costumbres, dejadez, egoísmo, individualismo, materialismo. De forma subliminal el sistema nos influye en las cosas "no esenciales", y de ellas pasa sin querernos dar cuenta a las esenciales.

Así la música-ruido del sistema ha infectado a la música Oi! de presuntos camaradas, la nula sensibilidad hace que algunos no cumplan con sus compromisos e incluso se excusen de ello.

Degrelle nos muestra un NS radical, de lucha fuerte pero a la vez en nada contagiada del "modernismo del sistema". Frente a los que creen que una banda urbana con esvásticas (Skinheads) es la versión actual del NS, Degrelle nos muestra el luchador real, no el gamberrete musiquero sin estilo ni heroísmo alguno.

Para soportar la DERROTA Y SOLEDAD contra el peligro de individualismo y aislacionismo. Muchos camaradas han sucumbido al no hay nada a hacer (o similares cabalgadas del tigre), y con ello justificar un aislamiento egoísta, una torre de marfil personal.



### LÉON DEGRELLE EN EL FUTURO

Son multitud los que tras unos años de prometer acción y jurar "luchar siempre", dejan todo para recluirse en intelectualismos, cuando no en aislacionismo individual...

Degrelle, solo, exilado, perseguido, nos enseña que ni la respuesta es la violencia o terrorismo, la agresión y el odio, ni tampoco el miedo y el individualismo intelectualoide.

Ni Derrotismo, ni locuras: Realismo:

Frente a planes Ilusorios, faltos de toda realidad, pero también frente a individualismos aislacionistas, los que predican el inactivismo, muy intelectualistas pero cobardes. Frente a los que creen que todo se hace en la calle con cuatro gritos y panfletos, y frente a los que se retiran a sus casas para llorar la derrota.

Degrelle hoy nos enseña lo que necesitamos, pues él lo ejerció:

\* Alegría y humor limpio: Frente al Mal gusto, conciertos-cerveceros, el ocio del sistema que asumen muchos camaradas incluso. Fue un hombre alegre, que sabía contagiar la alegría de vivir sin recurrir a las chusmosas formas del ocio actual.

Siempre sonriente, de conversación interesante y limpia, nos enseña que el NS no es un tétrico quejarse y odiar al sistema, sino ver con alegría la lucha por un mundo mejor.

\* Una Ética personal: Frente a tantos "camaradas" que en realidad en su vida privada son unos sinvergüenzas, estafadores.

Hay muchos Libritos de "Ética" pero efectuados a menudo por gentes de conducta personal muy miserable, especialmente en lo económico, en sus negocios.

Degrelle unió la lucha a su estilo de vida, en ambas era limpio y honrado.

\* No rendirse: Frente al Utilitarismo, la idea de pactar las ideas para obtener votos o miembros, el aceptar la misma palabra "democracia" para no ser impopulares.

El llegar a votar al PP por razones reaccionarias y conservadoras... o celebrar al Che, para ser progresistas.

Degrelle no luchó en el exilio porque creyera posible volver a Bélgica o lograr éxitos inmediatos, luchó porque era su Deber...

\* Católico y SS: Frente a tantas neurosis y violencias, militarismos y simbologías de calaveras, armas, como si quisieran dar miedo en vez de predicar amor al pueblo. Degrelle era General de las SS, fue siempre una persona Guerrera, pero no violenta: Luchó con violencia cuando debía hacerlo, pero jamás propuso agresiones ni barbaries como hacen los grupos urbanos con esvásticas o célticas, nunca quiso dictaduras ni neurosis prohibitivas absurdas.



Y a la vez eliminar los odios religiosos, las manías contra cristianos o contra paganos.

Degrelle fue un ejemplo de que en las SS se podía ser un ferviente católico.

Su libro "Almas Ardiendo" es un ejemplo de espiritualidad y amor, en vez de odios y venganzas.

\* No ocultar las ideas pese a los problemas, pero hacerlo legalmente. Degrelle respetó siempre la legalidad aquí, pero nunca se ocultó como Nacionalsocialista, jamás ocultó su admiración por Hitler, no pretendió ser "perdonado" ni "aceptado" a base de negar su NS. Y eso estando exilado y con fuertes presiones para ser deportado, incluso ya muerto Franco

con un peligro real de ello... jamás negó sus ideas para obtener nada. ¡Cuántos hay que para obtener sólo una mísera aceptación de 100 militantes más son capaces de negar toda relación con el del NS que realmente salieron!.

\* Sentido étnico de Europa. Degrelle triunfa en un país con dos grupos étnicos y culturales bien distintos, flamencos y valones. Degrelle apuesta por Europa, no por el chauvinismo valón, lucha junto a flamencos por Europa. Ama Bélgica pero no un centralismo unificador sino como un proyecto común para llegar a Europa.

\* Contaba lo Positivo: Frente a tantos que sólo saben Criticar constantemente, pero se olvidan del mensaje positivo NR, de su arte y cultura, de su amor a la comunidad, y de la esencia socialista.

La Comunidad es nuestro objetivo, no el odio a otras comunidades. Defendemos la nuestra y defendemos a todas las comunidades que no nos ataquen.

Apreciamos a todos los pueblos y razas, solo queremos que no nos invadan ni pierdan su propia identidad, ni perdamos la nuestra.

Buscamos una vida limpia y sin explotación del dinero, cultura, arte, Naturaleza... ¿Por qué siempre se habla de la guerra, del odio contra otras razas, de razas inferiores o superiores... todo eso es la imagen falsa que se quiere dar del NS por parte del propio Sistema y que algunos "camaradas" se han creído como auténtica.

Hace poco me "visito" la policía política actual, registrando mi casa, y de las pocas cosas que se llevaron, fuera de lo referente de la Asociación CEI objeto de la persecución, una fue un cuadro con una foto de Degrelle dedicada... ¿ilegal?... no, sin duda,.. pero algo vieron en ese Hombre, en su dedicatoria, en su fuerza expresada por su mirada, que debió asustar a los miserables polizontes del pensamiento único, y ver en esa foto el 'símbolo de la rebeldía contra ellos'.

Se la llevaron...





### **Der Freiwillige**

### LÉON DEGRELLE 100 años



Léon Degrelle, fue sin duda uno de los más brillantes representantes de los voluntarios europeos de las Waffen-SS, y ya en vida era legendario.

El mayor de ocho hijos de un diputado belga de la provincia de Luxembourg, Léon Degrelle nace el 15 de Junio de 1906 en Beulen (Bouillon) en la mencionada provincia belga. Su madre era de un pueblo junto al río Dosel, en el vecino país de Luxemburgo. Léon Degrelle asiste al instituto de los jesuitas en Namen (Namur), y desde 1925 estudia durante diez semestres Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Löwen.

Ya en esta época se manifiesta su enorme potencial retórico y los compañeros de estudios eligen a Degrelle presidente de la asociación católica de estudiantes "Action Catholique de la Jeunesse Belge" ("Acción Católica de la Juventud Belga"). Como periodista en los EE.UU. amplía su horizonte y pronto se despierta el interés político de Léon Degrelle,

entrando en contacto con la editorial Rex, de Löwen, que publica el programa políticocultural de la "Action Française" ("Acción Francesa"), organización fundada para promover la reinstauración de la monarquía en Francia. Degrelle y sus seguidores se afilian al partido católico "Union Catholique Belge" ("Unión Católica Belga"), y a partir de entonces se denominan "rexistas". En 1930 Degrelle se hace cargo de la dirección de "Action Catholique" y al mismo tiempo asume la presidencia de la Editorial Rex.

Sustituye la política cultural católica con los temas que les interesaban mucho más a los belgas, como la catastrófica política social, y publica constantemente sus tesis. Pronto es Léon Degrelle en Bélgica un político popular, también fuera de su partido, conocido por sus discursos brillantes retóricamente, mordaces e ingeniosos. Habla en incontables actos públicos ante grandes masas de gente, y en ellos llama la atención una y otra vez sobre la mala posición social de los mineros y trabajadores del acero valones y flamencos. Estos actos estaban impregnados del extraordinaria carisma de Degrelle y de su fascinante personalidad.

En ellos critica la interrelación de la Iglesia Católica con el Estado y el capital, y defiende con entusiasmo un tipo de político joven y orientado al futuro. En Octubre de 1935 comienza Degrelle a actuar contra políticos que se decían "católicos" y contra sus influencias políticas, su corrupción y su enriquecimiento a costa del Estado, algo que amplía

luego a políticos liberales y socialistas, demostrando que están impulsando la industrialización del país en beneficio propio y por afán de poder.

El inteligente y ágil Degrelle participa en la lucha electoral de Mayo de 1936 en numerosos y rebosantes actos multitudinarios contra falsos "católicos", los socialistas y la izquierda, y a favor de la renovación nacional del Estado. Describe una nueva moral en un nuevo Estado, en el cual no tendrían participación alguna las antiguas élites directivas, que para Degrelle no eran más que marionetas corruptas de la banca y la masonería.

Degrelle se gana a un amplio porcentaje de la juventud valona con su política orientada a los principios morales y llena de espíritu cristiano. Por lo demás, exige la disolución del pacto militar con Francia, ya que ésta había firmado en 1935 un pacto de apoyo con la Unión Soviética. En las elecciones del 24 de Mayo de 1936, los rexistas de Degrelle obtienen el 11% de todos los votos, es decir 21 de 202 escaños en el parlamente belga y 12 escaños en el senado.

Los demás partidos muestran entonces qué concepto tienen de la democracia parlamentaria y empiezan una campaña de calumnias contra Degrelle, al que intentan denunciar públicamente como fascista. Esto es algo que no obstante utiliza Degrelle en su provecho, reuniéndose varias veces con Mussolini y hablando a la población belga por medio de Radio Turín, después de que las cadenas radiofónicas estatales belgas no le concedieran más



tiempo de intervención. En Otoño de 1936 se encuentra por vez primera con Adolfo Hitler.

Degrelle sigue poniendo en práctica su política, cuyos fundamentos sociales y familiares atraen a muchos. También entre los flamencos gana Degrelle un considerable número de seguidores; más tarde lucharán algunos flamencos en la División SS valona por él comandada a pesar de existir una División SS flamenca propia.

Durante el avance alemán hacia el oeste, Degrelle, a pesar de su status de diputado, es detenido por la policía belga el 10 de Mayo de 1940 y trasladado sucesivamente a 22 prisiones, para ser finalmente entregado a los franceses, que le llevan al cuartel general de la policía secreta en Lille. No es hasta un tiempo después de la capitulación de Francia cuando puede Degrelle alcanzar la libertad, y obtiene en Bélgica el derecho de que los rexistas sean readmitidos. Por lo demás, Degrelle funda una organización de autodefensa de 4000 hombres, la "Garde Wallonne", y el periódico Pays Reel.

El objetivo a largo plazo de Degrelle es la creación de un nuevo Imperio Borgoñón, cuyo imperio debía componerse de Bélgica, así como de partes de los Países Bajos y Francia, y que, al igual que el Imperio de Carlos el Valiente en el siglo XV, debía alcanzar desde Ámsterdam hasta Dijon.

Después de que el 22 de Junio de 1941 Alemania se movilizara en una guerra preventiva contra la Unión Soviética, se da cuenta Degrelle de que también el pueblo valón debe tomar parte en el nuevo orden de Europa. "¿Qué pintaba yo en Bélgica en ese momento en que la guerra había avanzado tanto?",

argumentó Degrelle su decisión. "Nuestro destino se decidía en otro lugar. En el frente. En la lucha contra el bolchevismo y por una Europa nueva y feliz".

Al igual que los flamencos, también los valones reclutan voluntarios para la formación de una legión nacional para combatir el bolchevismo.

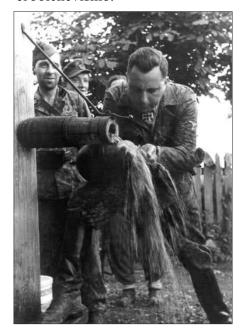

Con los primeros 1.000 voluntarios valones, que salieron de Bruselas el 8 de Agosto de 1941, se forma el batallón de infantería valón 373 dentro del marco del Ejército. Degrelle pronuncia en Bruselas el discurso de despedida. "Nosotros fuimos al frente, dije, sobre todo por nuestro país, al que honorablemente representamos y para el que queríamos ganar derechos en una Europa como la que anhelan sus pueblos desde hace mil años. Nuestra bandera, que estaba arriada desde la capitulación, podía entonces aparecer todavía en forma de escudo en la manga de nuestros uniformes", recordaría más tarde.

Degrelle, que nunca había sido soldado, es desde el primer día uno de los voluntarios, y a partir de Noviembre de 1941 toma parte como soldado raso de la I<sup>a</sup>

Compañía en los combates. En Karabinowka, cerca de Samara, la Legión Valona recibe su bautismo de fuego. El MG-Schütze Degrelle permanece con su Compañía a pesar de tener un pie roto. Subordinado a la 100ª División de Cazadores, Degrelle entabla en Febrero de 1942 fieros combates cuerpo a cuerpo cerca de Gromowaja-Balka en el frente de Donez, tras lo cual a la Legión sólo le queda un tercio de sus hombres.

Los agotados valones son relevados el 2 de Marzo de 1942. Degrelle es condecorado el 3 de Marzo de 1942 con la Cruz de Hierro de Segunda Clase y el 23 de Marzo de 1942 con la Insignia de Herido en negro, y ascendido a suboficial.

En Mayo de 1942, la Legión Valona entra en acción cerca de Jablenskaja, donde los soviéticos que avanzaban por la zona de Donez son derrotados.

Degrelle, ascendido a Oberfeldwebel OA (Sargento Mayor, candidato a oficial), obtiene el 1 de Mayo de 1942 su ascenso a Teniente, y el 21 de Mayo de 1942 es condecorado con la Cruz de Hierro de Primera Clase, además de ser trasladado al Estado Mayor como oficial ordenanza.

Tras un descanso, los valones, subordinados a la 97<sup>a</sup> División de Cazadores, avanzan en Julio de 1942 por Slawiansk y Kamensk hacia el Cáucaso. Los habitantes se alegran de ser liberados de los soviéticos. Léon Degrelle escribe: "Los nativos nos recibían con manifiesta alegría. A menudo nosotros éramos los primeros en entrar en un pueblo. En seguida la gente conservadora corría a los edificios de al lado, sacaban su icono religioso de viejos escondrijos y lo colgaban de nuevo en la pared de adobe, llenos de entusiasmo y de lágrimas".

Desde que fue subordinado a la 97ª División de Cazadores, Degrelle lleva, al igual que otros muchos valones, el edelweiß de los cazadores de montaña en la parte superior de su manga derecha y en el lado izquierdo de su gorra de campaña. En Diciembre de 1942, la Legión Valona es retirada del frente y recibe unas vacaciones en la patria. En Enero de 1943 parte el batallón otra vez, siendo despedidos por miles de belgas que les vitorean en el Palacio de los Deportes de Bruselas tras un discurso de despedida de Degrelle, y se agrupa en Meseritz.

### En las Waffen-SS

Entretanto se presentan en Bélgica miles de nuevos voluntarios para luchar contra el bolchevismo, de los cuales son aceptados 2.000.

En Enero de 1943, Léon Degrelle habla en el Palacio de los Deportes de Bruselas frente a un interesado público, y en el mismo mes en el Palacio de los Deportes de Berlín ante 12.000 trabajadores belgas y franceses, y hace hincapié en la necesidad de la victoria alemana.

A este respecto proclama el carácter germánico de los valones y trae a colación numerosos argumentos históricos a favor de esta, en un principio, sorprendente afirmación. Puesto que Degrelle sabía que tras la victoria el nuevo orden de Europa sería formado como una confederación de Estados, en gran medida con la ayuda de las SS, orientadas hacia lo europeo-germánico, intenta conversar con el Reichsführer SS Heinrich Himmler, y es así como descubre que la Legión Valona va a ser transferida a las Waffen-SS, y consigue la conformidad de Himmler de que la nueva brigada valona tenga mandos valones



adiestrados, que la lengua de mando sea el francés y que siga habiendo sacerdotes en todos los batallones

El mismo mes se marchan los valones al campo de entrenamiento militar de Wildflecken, donde es constituida la SS-Sturmbrigade "Wallonien" a las órdenes del SS-Sturmbannführer Lucien Lippert. Degrelle se convierte en oficial ordenanza de la brigada.

Así contó cuál era la procedencia de los nuevos voluntarios valones, reclutados mayoritariamente de entre mineros y antiguos soldados:

"Numerosos oficiales y soldados del antiguo ejército belga, que estaban prisioneros en campos de prisioneros del Reich, se habían presentado. Varios cientos llegaron a donde nosotros, con el viejo y glorioso uniforme con el que habían intentado detener el avance alemán hacia el oeste.

Así es como se unieron fraternalmente ambos ejércitos, el ejército que en 1940 había defendido heroicamente la existencia de nuestro país, y el ejército que ya en 1941, superando

el resentimiento del pasado, quería salvar en Agosto de 1941 lo más importante: Europa y por medio de Europa la patria".

Los primeros candidatos valones a jefes regresan de la SS-Junkerschule (Escuela SS de junkers) de Tölz a la brigada, y amplían considerablemente la fuerza militar de la misma con los suboficiales y hombres que habían sido adiestrados en cada una de las armas del ejército.

### **Cherkasy**

El 11 de Noviembre de 1943, la SS-Sturmbrigade "Wallonien" sube a unos trenes de mercancías y alcanza el frente al este de Korssun, donde es empleada en el sector Bol. Starosselje Dnjepr como protección contra la zona pantanosa de Irdyn.

Allí se encuentra una brigada paracaidista soviética con fuertes unidades partisanas. Los valones están subordinados a la División Acorazada SS "Wiking". Degrelle, que durante estos combates manda la 3ª Compañía, compuesta de granaderos muy jóvenes, se encuentra en Baibusy, junto a Olschanka.

El combate se caracteriza por la actividad de los destacamentos de reconocimiento y de asalto, que son llevados hasta el impenetrable bosque que hay frente a ellos.

Una de las hazañas allí realizadas por Degrelle, ocurrida el 23 de Diciembre de 1943 y llevada a cabo con su 3ª y 2ª compañías, es descrita en la solicitud de sus superiores para la concesión de la Cruz Alemana en Oro: "Bosque de Cherkasy:

Dos compañías de la SS-Sturmbrigade 'Wallonien' tienen la misión de avanzar a través del bosque en Irdyn siete kilómetros por detrás de los soviéticos y atacar el lugar desde ahí.

El SS-Obersturmführer Degrelle tiene orden de atacar el lugar, que está fuertemente fortificado y construido, tan pronto como haya alcanzado esta posición de partida. A la cabeza de sus hombres, penetra en las posiciones soviéticas en combate cuerpo a cuerpo; la sorpresa funciona de maravilla. Herido en ambas manos, continúa la lucha hasta que, tras un combate de una hora, el enemigo ha sido completamente expulsado. No es sino hasta que los últimos heridos son retirados del campo de batalla cuando él mismo recibe asistencia médica. Léon Degrelle recibe el mismo día, el 23 de Diciembre de 1943, la Insignia de Herido en Plata, se convierte en oficial ordenanza de la brigada, y el 30 de Enero de 1944 es ascendido a SS-Hauptsturmführer (Capitán). A finales de Enero de 1944, la SS-Sturmbrigade "Wallonien" es rodeada junto con la División "Wiking" y divisiones del Ejército en el cerco de Cherkasy. Pronto 54.000 hombres son apiñados en un espacio de siete por ocho kilómetros. El 13 de Febrero de 1944 cae cerca de Nowo Buda el comandante de la valiente Sturmbrigade valona, el SS-Sturmbannführer Lucien Lippert, y Léon Degrelle toma el mando de la misma. Tras desesperados combates por romper el cerco, Degrelle y sus valones alcanzan el 17 de Febrero de 1944, cerca de Lissjanka, a las tropas propias que habían avanzado hasta allí para liberarles. De los 2.000 hombres que tenía la brigada al principio no han quedado más que 632.

El 15 de Febrero de 1944, el S S - G r u p p e n f ü h r e r ( o Generalleutnant, Teniente General) de las Waffen-SS Herbert Otto Gille, Comandante de la División Acorazada SS "Wiking", propone al SS-Hauptsturmführer

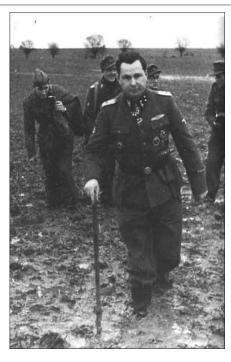

Léon Degrelle para la concesión de la Cruz de Caballero: "La SS-Sturmbrigade 'Wallonien' formó parte de las unidades del Ejército y de las Waffen-SS que durante semanas de combates estuvieron a su suerte en la zona al oeste de Cherkasy, enfrentándose a todos los ataques enemigos. Después de que el valiente comandante de la brigada, SS-Sturmbannführer Lucien Lippert, hubiera caído el 13 de Febrero por un disparo en el pecho, tomó Degrelle el mando de la brigada. Degrelle, quien ya antes en repetidas ocasiones había destacado por su valentía personal, demostró en los decisivos combates de irrupción de los últimos días su magnífico liderazgo de combate. Con fiel camaradería de armas, luchó de manera formidable con sus valientes valones codo con codo con los soldados del Ejército y los hombres germánicos de las Waffen-SS hasta el día del éxito. Abogo por la concesión de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro a este valiente caudillo popular".

Léon Degrelle es llevado en avión al Cuartel General del

Führer "Wolfsschanze", donde Adolfo Hitler le concede el 20 de Febrero de 1944 la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Durante la conversación nocturna Degrelle consigue para los supervivientes de su brigada unas vacaciones de tres semanas en su patria.

### Vuelta a casa en Bélgica

Degrelle regresa con sus voluntarios valones a Bélgica, y el 1 de Abril de 1944 participa, subido a un blindado, en una parada militar triunfal por Charleroi, Brabant y Bruselas: "La columna del desfile tenía 17 kilómetros de largo. Nuestros jóvenes soldados belgas de las Waffen-SS, con sus uniformes 'feldgrau' y sus medallas recién conseguidas sobre el pecho, miraban orgullosos desde lo alto de la torreta de sus blindados a la multitud que les aclamaba. Las Cruces de Hierro estaban bien merecidas. Yo había podido entregar 180 de ellas a mis hombres, y no pocas de ellas eran de Primera Clase. ... Desde un blindado situado frente al edificio de la Bolsa pude supervisar el desfile de mi legión. Yo estaba tan orgulloso y feliz como nunca lo había estado antes en mi vida cuando los vehículos oruga y otros que me había prestado Sepp Dietrich, pero que estaban ocupados por nuestros soldados belgas, pasaron por delante haciendo un ensordecedor ruido metálico. Yo saludé, con el casco de acero en la cabeza y la Cruz de Caballero que acababa de conseguir al cuello, a cada uno de los vehículos con el brazo derecho en alto. Con el otro tenía alternativamente de la mano a uno de mis por aquel entonces cuatro hijos, que habían tenido permiso de subirse al monstruo de acero y



estar a mi lado. Las masas, estimadas en cien mil personas, nos aclamaron e inundaron de flores". Después comienza la reconstitución de la brigada, para la que de nuevo se habían presentado en Bélgica cientos de voluntarios, a los que se unen más de 800 trabajadores valones llegados de Alemania. Degrelle había sido condecorado el 19 de Marzo de 1944 con el Broche de Combate Cuerpo a Cuerpo en Plata y la Insignia de Herido en Oro. Incluso antes del desfile había sido ascendido con efecto a partir del 20 de Abril de 1944 a SS-Sturmbannführer (Comandante).

El 8 de Julio de 1944 es asesinado por terroristas belgas Edouard, boticario hermano de Degrelle.

### En Estonia

Mientras Degrelle permanece en Bélgica, el 16 de Julio de 1944 es formado un Kampfgruppe con reclutas valones todavía sin adiestramiento y con sus instructores a partir de dos compañías granaderas, una compañía pesada y una compañía antitanque, y es trasladada bajo el mando del Hauptsturmführer (Capitán) Ruelle a Estonia, al frente de Narwa, y subordinada al III er. SS-Panzerkorps (germánico).

En la noche del 15 al 16 de Agosto de 1944 es avisado el Kampfgruppe "Wallonien" y combate el 19 y 20 de Agosto en Patska, y el 21 y 22 en Kambja, contra los soviéticos que avanzaban. Cuando el 23 de Agosto la ciudad de Dorpat corría grave peligro por una irrupción enemiga, Degrelle consigue controlar con su improvisado Kampfgruppe lo que parecía imposible y reestablece la situación.

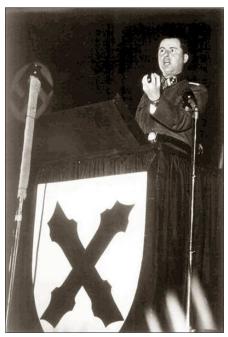

El 25 de Agosto de 1944, el SS-Sturmbannführer (Comandante) Léon Degrelle es propuesto por el General Grasser y el Generaloberst (Coronel-General) Schörner por medio de teletipo para la concesión de las Hojas de Roble. Por el combate en Estonia son distinguidos diecinueve de los valientes valones el 12 de Septiembre de 1944 con la Cruz de Hierro de Primera Clase y otros 116 valones con la Cruz de Hierro de Segunda Clase.

El SS-Sturmbannführer Léon Degrelle vuela a mediados de Septiembre de 1944 al Cuartel General del Führer "Wolfsschanze", y recibe de manos de Adolph Hitler las Hojas de Roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, que le fueron otorgadas el 27 de Agosto de 1944. Degrelle es por tanto el primer noalemán en ser condecorado con esta máxima condecoración alemana. Puesto que hasta esa fecha contaba con 50 combates cuerpo a cuerpo demostrados, se le otorga —también como primer voluntario europeo en recibirla la más alta y poco frecuente condecoración de la infantería, el Broche de Combate Cuerpo a

Cuerpo en Oro. El 9 de Octubre de 1944, Degrelle recibe además la Cruz Alemana en Oro, para la cual había sido propuesto por Gille ya el 21 de Enero de 1944.

Sobre su estancia en el Cuartel General del Führer escribiría Degrelle: "La despedida de Hitler tras esta conversación, que no olvidaré en toda mi vida, fue conmovedora.

Tras mi correspondiente saludo militar, se acercó a mí, me cogió las manos en las suyas y me dijo, con ese brillo chispeante que tenía en sus resplandecientes ojos azules, las clásicas y entretanto tan frecuentemente citadas palabras: 'Si tuviera un hijo, desearía que fuera como usted'. De esta forma me convirtió en su hijo deseado, quizá incluso más. Este momento fue sin duda alguna el punto culminante de mi carrera política y militar hasta entonces, quizá incluso de toda mi vida. Hitler. durante estos duros años de guerra con sus extraordinarias victorias, pero también con sus derrotas, se había transformado de Führer de su propio pueblo en una de las figuras directivas de Europa. La mejor prueba de ello fueron las Waffen-SS, únicas en la historia militar, un millón de soldados políticos, en su mayor parte voluntarios, magníficamente entrenados y formados, probados en duras misiones y espléndidamente acreditados. Y el 60 por cierto de esta tropa de élite no eran alemanes. Estoy inmensamente orgulloso de haber sido, de entre todos ellos, aquél al que Hitler honró con la más alta condecoración". (Del libro Denn der Haß stirbt. Erinnerungen eines Europäers, Léon Degrelle, Múnich 1992. La declaración respecto al "hijo de Hitler" es confirmada por Paul Schmidt en: "Als Statist auf politischer Bühne".

### Valones en Pomerania

El 18 de Octubre de 1944 empieza la ampliación de la 5ª SS-Sturmbrigade en la 28ª División SS Granadera de Voluntarios "Wallonien", de la cual había sido nombrado Degrelle Comandante en el Cuartel General del Führer.

En Octubre de 1944, la todavía incompleta división es trasladada de la zona de Breslau a Gronau, al sur de Hannover. El 27 de Enero de 1945 se recibe la orden de formar un Kampfgruppe de entre las partes de la división listas para el combate y entrar en acción contra el Ejército Rojo, que estaba penetrando en Pomerania.

Léon Degrelle es ascendido el 30 de Enero de 1945 a SS-Obersturmbannführer (Teniente Coronel).

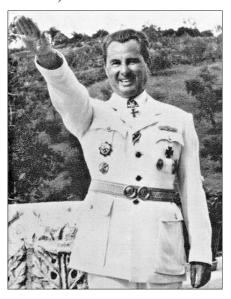

Con sus 2.000 hombres lucha desde Febrero de 1945 en Pomerania, entre otros lugares cerca de Kremzow, al sur Stargard, y en Marzo de 1945 cerca de la cabeza de puente del río Oder en Altdamm, cerca de Stettin, donde los valones sufren grandes pérdidas. Los valones participan en más combates en Schillersdorf, en Bandelow y al noroeste de Prenzlau, para después marchar en dirección a Bad Segeberg, pasando

por Schwerin. Degrelle es ascendido el 20 de Abril de 1945 a SS-Standartenführer (Coronel).

El 2 de Mayo de 1945 se reúne en Malente con Himmler, que estaba negociando un armisticio con los Aliados, y recibe la orden de concentrar a los valones en Dinamarca, para la hipotética lucha conjunta con los Aliados del oeste contra los soviéticos.

Al final de la guerra, Degrelle da esquinazo a los ingleses yendo de Dinamarca a Noruega, donde consigue hacerse con un avión He-111 en Oslo y sobrevolar toda Europa occidental hasta la costa española en San Sebastián, donde el avión se estrella en el mar antes de alcanzar la costa debido a falta de combustible.

Es rescatado del agua gravemente herido y tratado de sus heridas en un hospital español.

El SS-Standartenführer Léon Degrelle es el voluntario europeo de las Waffen-SS más condecorado. Se le otorgó las Hojas de Roble de la Cruz de Caballero, el Broche de Combate Cuerpo a Cuerpo en Oro y la Cruz Alemana en Oro. Sobrevivió a 65 combates cuerpo a cuerpo confirmados. El carisma que tenía entre sus voluntarios valores, que le llamaban solamente "jefe", fue legendario.

Tras la guerra, Degrelle es juzgado in absentia en su país natal y condenado a muerte por haber luchado contra los soviéticos, del bando aliado; jamás fue acusado

De "crímenes de guerra". Los españoles no accedieron en ningún momento a las peticiones de extradición del gobierno belga.

Léon Degrelle vivió en Madrid y escribió sobre su vida, su querer político y su actuación militar.

Numerosas personas visitaron a Degrelle en su exilio español, incluso en autobuses venían desde su patria belga.



Después de que falleciera el 1 de Abril de 1994, el gobierno belga promulgó una ley expresamente Pergeñada para esta ocasión, según la cual se prohibía, so pena de una fuerte multa en cuantía de varios miles de francos, introducir en el país las cenizas de Degrelle.

En un hospital militar español de San Sebastián escribió Léon Degrelle en 1945:

"La historia sopesa el mérito de los hombres. Por encima de todas las imperfecciones terrenales, nosotros sacrificamos sin reservas nuestra juventud. Luchamos por Europa, su fe y su cultura. Con sinceridad y abnegación, permanecimos fieles hasta el final. Antes o después, Europa y el mundo tienen que reconocer la justicia de nuestra causa y la pureza de nuestra entrega. Pues el odio muere, se ahoga en su necedad y vileza. Pero todo lo grande es eterno".

P. Agte.Revista "Der Freiwillige" N° 6 junio 2006.

 $\mathbb{X}$ 

### Léon Degrelle

# EL NACIONALISMO DE OCCIDENTE

Discurso a militantes rexistas, 8 de mayo 1941.

En la primavera de 1941 aún no había estallado la Cruzada contra la URSS y la propaganda alemana sigue siendo recatada en cuanto a la cuestión de una Nueva Europa unificada. El europeísmo del nacionalsocialismo es anterior al conflicto, ciertamente, pero se populariza a partir de la hermandad de las armas en el Frente del Este, por ello esta intervención de Degrelle es de una importancia esencial para poder comprender el espíritu que animaba a los rexistas ya antes de la difusión masiva de la idea de Europa por parte de los servicios de propaganda. En 1941 era una voz en medio de mar de nacionalismos agresivos, como el alemán -no podemos negarlo- que soñaban con imperios y expansiones a costa de los vecinos. Degrelle, clarividente como siempre, se percata de que la paz futura únicamente podrá parar por una unidad de los pueblos de Europa, y así se lo hace ver a sus militantes rexistas. Sueña con una Europa dividida en regiones, donde los naciones decimonónicas desaparezcan, por ello se autodefine como "nacionalista de Occidente", nueva región administrativa que debe sustituir a los Países Bajos y Bélgica junto a parte del norte de Francia. Degrelle debe convencer a sus militantes de que no es una simple marioneta de los alemanes como pretenden los enemigos- y de que el rexismo es una doctrina hermanada sí. pero distinta al nacionalsocialismo atacando duramente a los competidores más directos de REX, un movimiento denominado el AGRA que reclamaba la simple adhesión al Reich alemán de Valonia, algo que Degrelle no podía aceptar.

\*\*\*

Tenemos, nosotros nacionalistas de Occidente, un número de principios y objetivos comunes con los movimientos nacionalistas de Alemania, Italia, España y alrededores. Pero también tenemos posiciones que nos son propias.

Tenemos la misma concepción de la autoridad y de la responsabilidad

del poder ejecutivo y el mismo sentido de la justicia social; queremos todos restablecer, sobre bases indestructibles, los valores morales; tenemos la misma voluntad de edificar una Europa unida; tenemos los mismos enemigos.

Ser nacional-socialista consiste para un alemán en ser a la vez un nacionalista alemán y un socialista. Aquéllos de nuestros compatriotas que se imaginan que, para seguir la moda del día o para ser útiles, deben lanzarse, a tientas, en una imitación irreflexiva del hitlerismo, serán los más detestables colaboracionistas que se puedan ofrecer a Hitler!

Que un alemán sea un nazi, ¡perfecto! Pero que un Occidental sea un nazi, es una contradicción notoria. Para ser nacional-socialista, un hombre de nuestras provincias debe ser socialista y un nacionalista de Occidente, y no un nacionalista alemán, ¡pues no pertenece ni al pueblo alemán ni al Estado alemán!

El invento del genio de Hitler, es haber entregado a su pueblo, a la vez el sentido de Patria y el sentido social. Si, para participar en la revolución de Hitler, uno se despoja del sentido de Patria, habrá uno trastornado el espíritu de la revolución nacional, tal y como la entiende Hitler. El que comprende el mensaje de Hitler es aquél que une la pasión por su país a la pasión de la justicia social. Nuestro país, está a la orilla del Mar del Norte y no del mar Báltico.

Debemos, pues si somos verdaderamente nacional-socialistas, despertar en nuestro pueblo el espíritu social de una parte, y, de la otra, el conocimiento y el amor por el patrimonio milenario de los viejos pueblos del Entre-Deux (Bélgica, n.d.t.) Que han llevado la fuerza y la gloria a un Occidente admirado por el Universo.

Este nacional-socialismo, propio a cada pueblo, no es sólo conforme al pensamiento más obvio de Hitler (¡mirad a los eslovacos! ¡mirad a los croatas, que deben a Hitler la alegría del despertar de su nacionalismo!), pero también es el medio más poderoso para dar a la Europa del mañana la unidad.

Si la unificación de Europa debe

hacerse con un igualar todo, esta unificación será una catástrofe; marcará un empobrecimiento de la civilización europea; arrebatará a diez pueblos cultos el amor a la vida y a la emulación.

Europa es un viejo país, admirable por los múltiples manantiales de espíritu y de belleza. Alemania es un espléndido centro vital: pero hay otros. Una región como Occidente tiene una cultura, costumbres, tesoros espirituales que le son en todo propios. Italia, igual. Francia, igual. Los países nórdicos, igual.

Una Europa donde, en la armonía de una potente federación, cada pueblo se desarrollará plenamente según su genio, será una Europa incomparable. Una Europa en la que la unificación se haga bajo el rodillo opresor será, por contra, una Europa empequeñecida y, ante todo, irrespirable. Por consiguiente no tenemos que temer nuestras posiciones, ni el afirmar el vigor de nuestro nacionalismo occidental. Al contrario, para nosotros, es el medio de aportar una colaboración eficaz a la Europa unificada que atará el haz de civilizaciones en formas diversas, y todas cautivadoras.

En fin, esta afirmación de nuestro nacionalismo occidental no será únicamente para nosotros el medio de colaborar sino el medio de sobrevivir. Si nuestro pueblo se convierte en un pueblo sin alma, sin personalidad, encaprichándose por no importa qué moda, ¿creen que la Europa de Hitler nos prestará entonces a nuestros compatriotas la menor atención?

Hará falta en la Europa del mañana no pueblos-rebaño, sino pueblos llenos de carácter y de imaginación, capaces de crear, adaptando a su genio nacional las grandes consignas europeas. Habitando una tierra estrecha, no hay más de unos cuantos millones de Occidentales, no podremos suplir lo exiguo de nuestro territorio sino con el vigor de nuestra personalidad. ¿Somos unos bastardos, servilmente a remolque del nazismo? ¡El nazismo preferirá utilizar los nazis de verdad de entre nosotros que recurrir a nazis a medias, en los que el nacionalismo no tendrá fundamento! Aportes, por el contrario, a los constructores de Europa, la colaboración



### EL NACIONALISMO DE OCCIDENTE

original de un pueblo que porta en sí una admirable civilización, que ha admirado a Europa durante siglos por su sentido social, su coraje y precisión en el trabajo, su gusto por lo bello, su fausto, su genio artístico y esta colaboración presentará entonces un interés real. No seremos ya más unos imitadores o unos domésticados. Aportaremos un enriquecimiento en todo inédito, que corre en la sangre de diez siglos de grandeza occidental, adaptándonos también a los provechos del esfuerzo común.

No podemos ser adelantados por nadie. Porque el pasado alimenta la sangre de las naciones. Imitando ciegamente al extranjero, lo haremos peor que el extranjero. En ser verdaderamente occidentales, lo haremos mejor que aquéllos que intentan reavivar a nuestro pueblo sin tener en sus venas el palpitar de nuestro fervor patriótico. Se nos utilizará y se nos respetará sólo en la medida que aportemos a la gran labor fraternal de Europa, una colaboración que coloque plenamente en vigor las cualidades propias de un Occidente que, en otros tiempos, fue uno de los lugares más ensalzados de esa Europa que se buscaba.

El nacional-socialismo de Occidente es el camarada de los nacional-socialistas de toda Europa. Posee la misma fe que ellos, los mismos principios, los mismos combates, trabaja en la misma construcción europea. Sin embargo persigue aportar a esta construcción una colaboración donde el alma y el espíritu se eleve de acuerdo con el ser de su pueblo.

No queremos avergonzar a Occidente. Fue magnífico. Lo será en la grandiosa colaboración de la Europa del mañana. Es en esta medida que deseamos reanimar su genio y con él enriqueceremos y embelleceremos Europa. Será, en todo caso, la única forma para nosotros de ser inteligente y valerosamente verdaderos nacional-socialistas.

 $\mathbf{X}$ 

### DOCUMENTO TESTAMENTO A MIS SOLDADOS

They chers, mes try chers camanado! l'oince au fond de mon exil, je mis, plus que jamais, tout près de vous en ce cinquantième anniversaire de Tehenkarry. Ces jenes la - à force de courage, de sonftrances, de Tenor cements - vons arey emporte , tons ensembly, la det nière grande victoire des armées de Europe howelle au Fast Source og . rms en arce fixite! Dans le monde fourci d' aujourd'hui, seules brillent ensore les vertes des Lexos. Demain, ce sont eux - et les héros d'en face !- qui, to récesis dans la gomesour, été grands & Seul cela compte dans la A rows, a vons, mes chers camarada. Arec toutes but how colur! hus dernières De los lites, Ze me embrasse 18 Grie 1994

Mis queridos, mis muy queridos camaradas.

Confinado en el fondo de mi exilio, nunca (jamás) he estado más cerca de vosotros, que en este cincuenta aniversario de Tcherkassy.

Aquellos días, a fuerza de coraje, de renuncias y de sufrimientos, vosotros disteis la última gran victoria en el este, a los Ejércitos de la Europa Nueva.

Acordaos con orgullo. En el mundo podrido de hoy día, sólo brillan aún las virtudes de los Héroes.

Mañana, serán ellos y los héroes de ahora los que estarán reunidos en la gloria.

Vosotros sois grandes y solamente esto cuenta en la vida.

A vosotros, a mis queridos camaradas, con los últimos latidos de mi corazón, os besa

Léon Degrelle. 18-Febrero-1994.

### Léon Degrelle

### LA LUCHA DE LOS REXISTAS

La Joven Europa, Berlín, nº 1/2, 1943.

Que el III Reich dedicó especial atención a la Idea de Europa no es secreto alguno. Constituye pilar esencial en el pensamiento nacionalsocialista de la segunda época y los servicios de propaganda se volcaron en difundir las consignas que reclamaban para el continente un "Nuevo Orden" en una "Nueva Europa". Una de aquellas publicaciones que intentaron ser portaestandartes del ideal unificador fue La Joven Europa que se editó entre 1942 y 1943 en doce idiomas, entre ellos el español, a cargo del servicio de intercambio académico cultural de Berlín. Destinada a estudiantes universitarios que servían en el frente del Este y en ellas escribieron, siempre sobre la idea de Europa, las mejores plumas nacional-socialistas de ese momento al tiempo que rescataban a aquellos autores del pasado que podían considerarse como precursores. Su misión era lograr un entendimiento europeo que labrase una futura unidad continental, por lo que los autores que eran invitados a participar en la misma debían siempre dedicar su colaboración a estrechar lazos y explicar a los demás pueblos de Europa los elementos que les unen. Como no podía ser menos se le pidió a Léon Degrelle una colaboración para la publicación.

\* \* \*

El movimiento rexista fue fundado hace diez años, en 1932. Durante mis estudios jurídicos en Lovaina algunos compañeros se juntaron conmigo decididos como yo a volver a despertar el alma de nuestra nación.

El bajo nivel espiritual de nuestra época nos repugnaba excesivamente. Nos animaba el deseo de volver a inspirar con lealtad y energía a las masas privadas de sus ideales. Sí, el movimiento rexista surgió de la pasión ardiente de los apóstoles.

Pero todavía estábamos solos; a todos los idealistas que vivían dispersados por el país les queríamos inspirar nuestro anhelo hacia una renovación espiritual para llegar por fin a las masas de la población.

Entonces me fue ofrecida la dirección de una pequeña casa editora y acepté gustoso.

Ya en la universidad redactaba un periódico y tenía publicados mis primeros libros. Ahora podía divulgar mis ideas en gran escala por toda la nación.

En vez de publicar libros voluminosos, difíciles de leer, escribía pequeños folletos de actualidad con títulos y tapas atractivos. En cuanto había un acontecimiento que causaba sensación en el público en la misma noche apuntaba mi opinión sobre éste y un amigo esbozaba un dibujo correspondiente. Dos o tres días después ya habían salido de la prensa cincuenta mil o cien mil ejemplares del cuaderno. Para ofrecerlos recorría el país con pocas ayudas durante quince días

Estos cuadernos apasionadamente escritos causaron indignación y discusiones impetuosas. Después de algunos meses se conocía a Rex por todas partes. Varios millones de folletos fueron vendidos de esta manera, provocando los pareceres. Para comenzar también tuve a mi disposición un núcleo de propagandistas.

Al poco tiempo se asociaron simpatizantes capaces de apoyarme con sus propias palabras. Ondas magnéticas debían dirigirlos hacia mí.

Había salido la venta de folletos con gran tirada, ahora me atrevía a comenzar trabajos más grandes.

Para el público instruido fundé un diario literario barato de tirada considerable. Llevaba el título: Rex. El éxito era grande., del primer número fueron impresos más de 40.000 ejemplares. Entonces dí el segundo paso muy difícil. Faltaba una revista para el gran público que se ocupase de todas las posibilidades de distracción modernas como radiofonía, cine, viajes etc. Esbocé una bonita revista impresa en fototipia que contenía fotografías de

artistas de teatro, críticas de películas, programas completos de radiofonía, reportajes etc. Pero no lo hice como especulador sin alma sino desde el punto de vista de jóvenes con ideas modernas, animados por el deseo que estas instituciones importantes ofreciesen a las masas recreo y elevación instructivos. Para el primer año tuve que asentar un gasto de varios millones sin poseerlos. No obstante acometí la tentativa como alguien que se echa al agua para aprender a nadar en la corriente. Mi revista se llamaba: Soirées y fué publicada cada semana con 80 páginas de volumen. Significaba un acontecimiento en el dominio cultural y fué recibida con entusiasmo.

Pero todavía me faltaba la comunicación directa con el público que sólo se podía establecer por asambleas. Para proporcionarnos los locales necesarios se hubiese tenido que alquilar salas, pagar carteles y reunir sumas que yo no poseía. Pero hallé un medio. Los marxistas organizaban en Bélgica grandes asambleas pagadas por la clase obrera. Con sus "Maisons de Peuple" (casas del pueblo) disponían de salas imponentes. Allí convocaban con regularidad a los numerosos sindicalistas. Jamás un "burgués" de los partidos conservadores se hubiese atrevido a atacar a los oradores rojos dentro de las salas rojas.

Yo alze (sic) el guante.

En una semana atravesé todo el país preparando listas electorales en todas partes. Durante seis semanas celebré cada día ocho, diez y hasta catorce mítines electorales. Como único vehículo servía un automóvil viejísimo que se paraba a cada momento.

Entre tanto había fundado un diario, nuestro *Pays Réel* tan famoso hoy en día. Dos terceras partes de su contenido las escribía yo mismo cuando por la noche volvía de mis mítines. A las cinco de la mañana me acostaba para dormir dos horas, hasta las siete. *El Pays Réel* fué impreso en la prensa más miserable, más barata de Bruselas.



### LA LUCHA DE LOS REXISTAS

¡No tardaba menos que con la máquina de coser!

¡La impresion duraba hasta la noche!

Bajo estas condiciones increíbles tuvo lugar la lucha final el día 24 de mayo de 1936. El resultado era magnífico: ¡300.000 electores habían votado por Rex! De una vez ganamos treinta y tres voces y votos para deputados (sic) y senadores.

La primera gran batalla había traído la victoria a Rex.

Durante cuatro años continuamos la lucha reñida. Durante este tiempo la lucha anti-democrática y antiplutocrática se extendía hasta abarcar toda Europa. Ya no dejaba descansar al mundo.

En cada país había movimientos

que correspondían con el nuestro, habiendo surgido de golpe y atacando a los mismos adversarios.

De un país al otro se extendía una gran confraternidad.

Los rexistas se sentían idénticos con el nacionalsocialismo, con el fascismo, con la Falange y con los demás movimientos nacionales y sociales que apoyaban las esperanzas de la juventud revolucionaria en toda Europa.

La Europa de la corrupción y la Europa de las naciones unidas comenzaron su duelo a vida o muerte.

Bélgica es una zona de operaciones históricas. La coalición democráticaplutocrática de Francia e Inglaterra querían asegurársela como región de avance contra la Alemania de Hitler. Hasta el 10 de mayo de 1940 Rex con todas sus energías hacía frente a ese proyecto criminal.

Ya en 1936 Rex había hecho fracasar al convenio militar entre Francia y Bélgica. Cada vez se agravaba la lucha.

Rex fue reprimido con fuerza. Innombrables rexistas fueron encarcelados con su jefe de partido el primer día de guerra. Algunos de ellos perecieron allí después de torturas terribles. Los demás al quedar liberados de sus cadenas comenzaron a salvar a su patria.

Sirven en su país.

Luchan en el frente del Este. Están animados por el sentimiento del honor y por la disposición al trabajo; junto con su nación cooperan en la obra europea



### CITAS DE LÉON DEGRELLE

"El mundo ha renegado de la alegría limpia, sana, sublime y orgullosa y ha preferido hundirse en los pútridos mares del egoísmo, de la envidia y del odio".

"Los que titubean ante el esfuerzo es porque tienen adormecida el alma. El gran ideal de siempre fuerza para domar el cuerpo, para soportar el cansancio, el hambre el frío".

'El ideal vivirá en la medida en que nosotros nos entreguemos a él hasta morir".

Enciende. Señor, nuestros corazones con tu dulzura fulgurante danos el calor y la pureza de ese fuego divino de donde vas a amanecer".

"A cada uno de nosotros nos ha sido dada una voluntad para servirnos de ella. El espíritu, antes que el cuerpo, Es el que gana o capitula".

"¿Cuál es el precio de la vida? Es el instrumento admirable puesto en nuestras manos para forjar la voluntad, para educar nuestra conciencia, para construir una obra de razón y corazón"

"La obediencia es la forma más elevada del uso de libertad".

"El dinero, los honores ganados a fuerza de envilecerse, la pugna por conseguir una felicidad terrenal, que se desvanece entre sus dedos y que se escapa para siempre, hacen que el rebaño humano se convierta en horda pululante que se agita y corre hacia aquí y hacia allá, tropezando y destrozándose, en busca de una liberación que nunca se encuentra".

"Debemos mirar siempre a los que tienen menos que nosotros y contentarnos, y gozar lo que poseemos".



### **Léon Degrelle**

## LIBERTADES, RIQUEZAS, CIVILIZACIÓN

(24 de noviembre 1939)

Tras la arrolladora irrupción de los años 1935/36, cuando aún es un movimiento de juventudes católico, el rexismo comienza su lenta pero imparable deriva hacia el fascismo. Ello le reporta una serie de fracasos electorales y el abandono de algunos de sus colaboradores de la primera etapa pero aún es un movimiento fuerte, con diputados y senadores, que es capaz de movilizar a las masas. El año 1939 llega con los tambores de guerra redoblando. Alemania es presentada como el gran enemigo a batir, los sentimientos antialemanes están a flor de piel en la sociedad belga, empujada por una propaganda insensata. Adopta una política de pacificación y exige que Bélgica se declare neutral y que cesen las manifestaciones de hostilidad hacia su vecino del este. Septiembre de ese año estalla la conflagración entre Alemania y los Aliados (Francia y Gran Bretaña), Degrelle redobla sus esfuerzos para lograr convencer a sus compatriotas que es preciso permanecer fuera de esta contienda, pero serán oídos sordos.

\* \* \*

Si hemos de creer a los corazones generosos, es por la democracia por lo que la guerra ha estallado. Esto es una burla, pues Polonia era una bella y establecida dictadura, dictadura militar para más información.

Y Mussolini, con el que París y Londres con tanto ardor buscan una alianza, no es exactamente lo que uno puede llamar un demócrata. Pero supongamos que el Sr. Beck (dignatario polaco, n.d.t.) Se apoya sobre el sufragio universal puro y simple y que el Sr. Mussolini es un antifascista consciente y organizado. Vayamos sólo al objetivo: guerra por las democracias. Y pensemos en el resultado que hemos de esperar, lo que nos dejará.

Apenas partieron para luchar por la democracia, los demócratas inmediatamente han cesado de.... ser demócratas.

El Parlamento británico sigue estando reunido en el salón donde la ha provocado, pero, en realidad, ha pasado el poder al Sr. Chamberlain y a las autoridades militares.

La democracia francesa se ha convertido además en una vigorosa..... dictadura. El Sr. Daladier es respetuoso con los veredictos electorales hasta el punto que, muy enérgicamente, ¡mete a todos los diputados comunistas en prisión! El Parlamento existe aún teóricamente, se reúne de vez en cuando, pero, en la práctica no tiene la más mínima importancia en la dirección de la guerra y el gobierno de la nación. El Sr. Daladier dirige directa, personalmente Francia. No pide consejo más que de sus generales que ¡precisamente no son elegidos en una votaciones por circunscripciones!

Queda la democracia polaca de la que no podemos hablar sino de memoria, como si de una cosa única. El resultado de esta guerra democrática es que en nombre de esta democracia han tomado las armas, de Edimburgo a Juan-les-Pins millones de hombres el 3 de septiembre. Y es ahora que es ésta la que entierra a la primera.

En la medida que la guerra se hunda en el tiempo, la democracia se hundirá en la tumba. No es posible a este punto, en efecto, detener a un pueblo, pedirle un esfuerzo tenaz, abandonando la democracia, el parlamentarismo, los partidos, envenenar y disolver todas las fuerzas de una nación. O, creciendo las dificultades día a día, necesitando una labor implacable, reforzar cada vez más el poder

ejecutivo. El Sr. Blum y sus amigos debieran esconderse en sus guaridas. El barbudo, en la Línea Maginot, olvidará que él fue elector, y el Sr. Daladier que él se paseaba, el 14 de julio de 1936, con el puño cerrado al lado del Sr. Thorez, en la plaza de la Bastilla.

La guerra ve ahora atenta este primer resultado inesperado, que ella dará el golpe fatal al gran cubil de lagartijas que es la democracia europea. Pero con la anarquía democrática desaparecerán también un cierto número de libertades que eran flores de tiempos fáciles y que perfumaban humanidad. Los días que vendrán serán más difíciles, más brutales. La necesidades de la autoridad asfixiarán las pequeñas alegrías de la vida personal y los miles de secretos fecundos del espíritu. La inteligencia perderá también. Y la tolerancia de las relaciones humanas. Y el placer de sentir su existencia bañada en las vivificantes luces de las libertades indispensables.

El mundo que surgirá de la guerra será más difícil para la inteligencia.

Y más duro para la materia. Va a destruir por nada, asolar por nada, arrasar por nada. Mientras la guerra se mantenga aún, ¡tres billones de francos son arrojados cada día a sangre y locura! Europa se va a desangrar, va a perder sus fuerzas seculares, desaparecer en un incendio estéril no sçolo los tesoros del espíritu y del arte, pero también los bienes, las casas, las fábricas y el oro de los pueblos que para ellos es como sangre renovada siempre. La guerra corta las venas. El oro se despilfarra en los campos, se pierde para siempre en las arenas. Cuando la guerra acabe, Europa se encontrará arruinada, en medio de pueblos humeantes, las manos vacías de un oro malgastado por miles de billones...

La guerra de 1914 decapitó hasta el suelo mismo la economía europea. En 1939 aún sufrimos las consecuencias de los furores sangrientos de entonces. Serán necesarios cincuenta años de esfuerzos para poder acabar la transfusión de sangre que es precisa tras cuatro años de carnicería. Y justo cuando estamos quitándonos los vendajes es cuando abren de nuevo las llagas y la sangre fluye de nuevo de unos cuerpos apenas restablecidos de una Europa duramente castigada.

Será un golpe decisivo. Dos años, cuatro años, diez años de guerra verá la economía de Europa arruinarse, los mercados universales lo puentearán para dominarse por pueblos nuevos que habrán monopolizado el oro y el trabajo. Europa está en decadencia. La guerra marcará el destino total de la dirección económica del universo. Ella no quedará sino como una isla desolada, plena de pesar por los pueblos muertos.

No es por el sentimiento, sino por la razón, por la cuál nos erigimos, cada día, contra la guerra civil de Europa.

El Imperio británico, el Imperio francés y el III Reich, bastiones de Europa, son solidarios. Su lucha fratricida les destrozará a los tres y les consumirá en su ruina común.

Les dejará menos fuertes para poder resistir el empuje de la URSS y los pueblos nuevos, ambiciosos, conquistadores, de América y Asia. En vez, se degüellan mutuamente, destrozando sus libertades, jugándose en una estúpida guerra intestina, su hegemonía sobre el universo. ¿Y quieren que aplaudamos esta guerra insensata, que no logrará ninguno de los objetivos que nos dicen persigue y que inutilizará los riñones -puede ser que para siempre- de la Europa cristiana, nudo de la civilización, corazón de la riqueza de un mundo que asiste, estupefacto, a este suicidio?...



### 100 AÑOS DESDE RUSIA

### Yaroslav Alex. Von Kyprin - (Russian Federation)

Léon Degrelle nació cuando la gran Rusia era todavía un gran imperio. Léon Degrelle vivió y luchó contra el mal cuando Rusia estaba bajo los tiranos comunistas. Léon Degrelle murió cuando Rusia fue proclamada "una nación moderna democrática", parte de las sociedades democráticas y defensoras de los derechos civiles. Hoy, en nuestra era post industrial, vemos a Léon Degrelle como un hombre de honor y lealtad.

Las entrevistas de Léon Degrelle nos demuestran su sincero amor por la Madre Rusia y el pueblo ruso:

Tengo una gran admiración por el pueblo ruso. Es para mí la gran reserva biológica de Europa. Es una raza fuerte y espléndida. Es una raza hermosa y honrada. Yo he pasado cuatro años en Rusia y no he visto nunca a la gente disputar. He visto una gran unidad familiar, muchas virtudes. Existen en Rusia millones de hombres y mujeres que podrán en el futuro cambiar algo en una Europa semi podrida. (1)

Quería ver a Rusia como una nación libre en la gran nación europea. Después de la Segunda Guerra Mundial la gente debe entender una sola cosa: la dictadura, el odio y la falsedad destruirán pronto nuestra civilización.

Léon Degrelle luchó por la libertad, por el amor divino de Cristo y por la verdad. Explicó lo que es la verdad del genuino nacionalsocialismo.La nueva generación debe crecer en Rusia como una generación de gente de mente abierta, y la Madre Rusia resurgirá sobre su gloria.

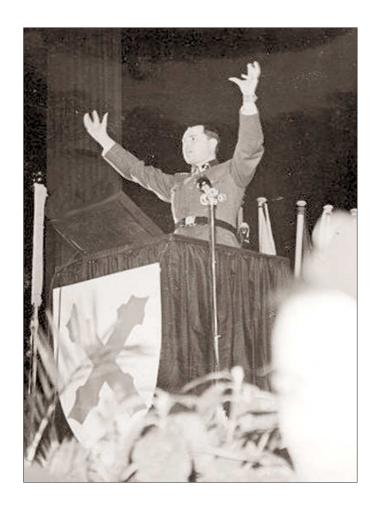

El nombre de Léon Degrelle no sólo es el nombre de un amigo de la Madre Rusia. Es una leyenda, el comienzo celestial de nuestra juventud.

Hoy en su año de conmemoración Léon Degrelle nos ve desde cerca del Señor.

Amaba a Cristo y fue coronado por Cristo. El reino de Jesucristo, como Él dijo a alguien, no es de este mundo.

Léon Degrelle fue el guerrero de ese Reino celestial.

Rezamos a Dios por Léon Degrelle y pedimos a Léon Degrelle que rece sus sagradas oraciones por nosotros.

### **AVE REX!**

Notas:

(1) Entrevista realizada por José Luis Jerez Riesco. Corresponsal en España del periódico ruso *Den*.





Revista *Soirées*, nº 84, 12 de mayo 1933.

El joven Léon Degrelle inicia su carrera política con apenas veinte años cumplidos en Ediciones REX, dependiente de la Iglesia Católica belga, que después transformará él mismo en el movimiento político del mismo nombre a partir de 1935. Arriesgado emprendedor y periodista, Degrelle descubre pronto el impacto de los medios de comunicación para llevar a la opinión pública su mensaje. Por ello lanzará numerosas publicaciones que, cada una con su círculo de lectores, alcanzará cada rincón de Bélgica. Así encontramos semanarios como Rex, Vlan, Foyer, Crois, Rex-Flamand y los diarios Le Pays Réel y De Nieuwe Staat (el primero en lengua francesa, el segundo en flamenco). En abril de 1933 le confiaron las autoridades católicas también el semanario Soirées, que había nacido con el destino a convertirse en un semanario gráfico de actualidad. Nació la revista en octubre de 1931, no se escatimaron medios y su presentación era excelente. La intención era informar al público católico sobre el cine, la radio, viajes, pero las limitadas tiradas influyeron en que se le entregara al prometedor Degrelle para que salvara el semanario.

Nada más asumir la dirección de *Soirées*, Degrelle comienza a incluir temas de calado político. En la primavera de 1933 la noticia que recorría Europa era la toma del poder del partido nacional-socialista en Alemania por lo que no debe extrañarnos que Degrelle le dedicara un número especial a ello. En medios conservadores de todos los países el anticomunismo y el deseo de orden social del movimiento de Hitler despertaba manifiestas simpatías aunque existieran recelos en cuanto a la posición que podría adoptar el nuevo régimen ante la cuestión religiosa.

Es importante señalar y advertir que cuando esto se escribe, Degrelle no es nacional-socialista, de hecho tiene sus elevados prejuicios germanófobos como todo nacionalista belga (que no podían olvidar los seculares conflictos entre vecinos, el último durante la Primera

Guerra mundial), aunque es por estas fechas cuando inicia su evolución nacional-revolucionaria que culminará con su decidida conversión. Coincide su publicación con una intensa campaña antihitleriana por parte de los medios de comunicación afectos al Sistema que despierta en Degrelle su sentido de justicia y búsqueda de la Verdad. Se trata, pues, de uno de los primeros textos degrellianos en defensa del nacional-socialismo.

Este temprano artículo de Degrelle nos servirá para ayudarnos a comprender los aspectos que más Ilamaron la atención al futuro tribuno, especialmente la capacidad de los nacionalsocialistas para aunar las masas. El artículo está ilustrado con mítines masivos, imágenes de banderas ondeando al viento, focos luminosos, la manifestación de adhesión del primero de mayo de 1933 en Berlín donde millón y medio de alemanes aclamaron a su nuevo líder. El estilo de Degrelle es campechano, directo y con una fina ironía que le acompañará por siempre. Una cualidad que unida a su permanente actualidad hacía que el mensaje de Degrelle jamás deje al lector impasible, que se sorprenderá por la clarividencia de las palabras del entonces joven periodista.

### Por qué hablar de Hitler.

En un momento en que todo el mundo habla de Hitler, desde el vendedor hasta el pícaro, o los diarios de todos los países horrorizan a sus lectores con descripciones de judíos comidos a la salsa inglesa y los cuchillos de monte escondidos en las botas de los Nazis, es interesante de hacer un pequeño viaje a Germania para ver que pasa, conversar con sus jefes, examinar las masas, estudiar los programas y las primeras realizaciones. Evidentemente es más fácil simplemente atenerse a la misma actitud de la mayoría de los diarios v políticos: golpear con saña a Hitler. Esto es fácil. ¿Pero a dónde nos llevará? Es posible, que Hitler sea un monstruo y un tirano: razón de más para ir y documentarse sobre el terreno y fundamentarse en hechos precisos

cuando se le ataca. Pero también es posible que se hayan exagerado o tergiversado los hechos, las palabras. ¿Por qué renunciar desde primera hora a ser leal y justo? ¿Qué nos dice que este hombre no tiene más que sanguinarias intenciones y proyectos monstruosos? De todas maneras es el señor de uno de los países más grandes de Europa, el más temible de nuestros vecinos. Debemos estar al corriente de lo que pasa al otro lado de nuestras fronteras. No se puede borrar del mapa de Europa un pueblo de 60 millones de habitantes. Conocer Alemania, es de una prudencia elemental. Podríamos haber evitado la invasión de 1914 si durante los quince años anteriores que precedieron al conflicto la prensa hubiera tenido a Bélgica al corriente de lo que acontecía al otro lado del Rhin. No queremos aquí traicionar nuestra misión como periodistas. También somos patriotas como el que más. Es precisamente este patriotismo el que nos conduce a Alemania con la finalidad de reunir documentación y las observaciones que los belgas esperan sobre el personaje de Hitler y su régimen.

Este reportaje ha sido elaborado minuciosamente por todo el equipo de redactores de REX. Hemos entrevistado a personalidades en el candelero. Hemos también tenido la fortuna de poder presentar en este número un artículo, el primero que se ha concedido a un diario de lengua francesa. Todo lo que se leerá es estrictamente objetivo. Decimos lo que hemos visto. Tanto peor para los que prefieren a la verdad las mentiras de la propaganda.

### Berlín 1933. Reportaje inédito de Léon Degrelle.

Esperamos, al cruzar la frontera por Herbestal, encontrarnos un pueblo en armas. Pero nada de eso. Lo primero que vemos, desde aquí, en el campo es un hitleriano en bicicleta y que nos hace un gran saludo a la romana. En las ventanas de las aldeas, jóvenes rubias muchachas colocan pequeñas banderitas con la cruz gamada, en las macetas de flores. Los grandes sabelotodo airean (terribles)

#### **BERLIN 1933**

tormentas de rayos rojos. Pero todo está en calma. Ni un soldado ni un nazi con el fusil en la bandolera. En Italia, desde el principio, ven ustedes los camisas negras, mosquetón al hombro, instalarse en los vehículos, guardar los puentes, vigilar las calles. En Colonia como en Essen o en Berlín, nada parecido. El país está asombrosamente tranquilo. Primera constatación: tres meses apenas desde la toma del poder, Hitler no necesita ni milicias armadas, ni vigilancia en los puestos estratégicos.

\* \* \*

Los nazis que uno se encuentra son poco numerosos, de apariencia lamentable, incluso mal vestidos, con los semblantes tristes de obreros parados. Recogen todo lo que pueden, agitando unos palos rojo vivo venden a los que pasan planos, insignias, fotos de Hitler, banderitas, pequeños molinos de viento que forman la cruz gamada.

Los niños y jóvenes, evidentemente, tienen más garra. Los días de fiesta desfilan por las calles con la bandera al hombro; las jóvenes muchachas también, vestidos con una pequeña casaca de cuero, marchan por las calles, o bien de cuarenta en cuarenta en grandes camiones abiertos. Pero en su conjunto el ejército nazi carece de fuelle.

Uno ve que mucha de su gente tiene hambre. De otra parte, son soldados de fortuna, mediocremente reclutados, formados y equipados. Hitler para crear un ejército peligroso deberá eliminar decenas de miles, después entregar a los otros a una instrucción severa. Sin embargo la segunda constatación que se impone es: hace falta algo más que estas tropas para conquistar al pueblo alemán.

¿El pueblo alemán? ¿Pero el pueblo alemán está con Hitler?

Os responderé francamente: sí. Toda Alemania es hoy hitleriana. Y notablemente la masa obrera.

Hace falta haber visto jornadas como la del primero de mayo. Desde las siete de la mañana, inmensas columnas de juventudes y obreros, en marcha hacia el campo de aviación de Tempelhof, donde Hitler debe hablar.... ¡a las ocho de la tarde! Al mediodía, ya hay cuatrocientas mil personas en la arena, de pie, asándose al sol. Sobre las tres pudimos, con dificultad, alcanzar colándonos los palcos. Al atardecer, dos horas antes de que apareciera Hitler, millón y medio de alemanes estaban aquí, fraternalmente

confundidos. ¡Qué sepáis que en Berlín, hoy menos que ayer, no se puede juntar un millón y medio de directores de banco y grandes burgueses! Es preciso decir que los oyentes son en su gran mayoría obreros. Sobre todo es suficiente contemplar esta masa, es el pueblo, el verdadero pueblo, masivo, silencioso, estupefacto, esperando a su Señor. El espectáculo nocturno fue la cosa más formidable que uno jamás pudo imaginar: un millón v medio de brazos derechos, tendidos hacia Hitler, iluminados por la luz de los enormes focos. Uno podía por aquellas horas atravesar los barrios antaño comunistas: estaban vacíos. Los sindicatos de izquierda han fenecido. El obrero alemán ha abandonado su suerte en las manos de los nazis.

En esta jornada del 1º de mayo, mientras que en las capitales de Europa se despliegan los escuadrones de gendarmes, incluso en ocasiones barricadas y ametralladoras, no hay en Berlín ni un disparo, ni un tumulto, ni una detención en la calle. Parece casincreíble. Y eso que el campo estaba expedito en la villa desierta.

Nadie ha protestado, nadie se ha contramanifestado.

¿Terror? Pero si no hay ni un nazi en la ciudad con un arma al hombro. Es que, por tanto, es el pueblo alemán el que ha dado el paso: tercera constatación. Y es la estricta realidad.

\*\*\*/

¿Por qué?

Ante todo como consecuencia de la cobardía de los jefes socialistas. Son unos personajes de comedia o de opereta. Huyeron en desbandada, algo digno de verse. Hace seis meses los alborotadores rojos proclamaban que preferían la muerte a la pérdida de la libertad. ¡Han perdido la libertad y no están muertos! El pueblo alemán, que no ríe en vano, se ríe de ellos, de su pánico, de su cobardía. Ni siquiera han intentado resistirse, han salido disparados como flechas hacia Suiza o Francia, donde se esconden en sus madrigueras, mendigando piedad al poder unos pequeños favores que se les otorga burlonamente. Desde entonces los nazis pueden divertirse con cacerías de capullos de rosa. Han descubierto lo divertido que es. Muchos socialistas, que aparecen aquí, con las manos en los bolsillos, con suntuosas cuentas de banco, pagándose camisas de seda a

ochocientos francos, regalando vestidos de princesas a sus "legítimas" e ilegítimas (esposas, n.d.t.). El desembarco aquí ha sido un gran éxito, uno se lo puede imaginar. Y es muy clarividente, pues muestra al pueblo alemán que sus jefes de ayer, poltronas de hoy, eran muy poco provechosos.

Lo que han perdido asimismo los jefes socialistas es su connivencia con judíos. Ellos les han abierto las puertas. Y así, una vez dentro, han convertido los ministerios, la magistratura, la administración, las clínicas, en un gran manjar a la mantequilla para uso exclusivo de los hijos de Israel.

Estas gentes acaparaban todos los puestos, sin el menor escrúpulo, con un arribismo y un amoralismo sorprendente. Es preciso tener esto en cuenta al examinar la suerte actual de los judíos.

En Alemania, y en ello hay unanimidad no se reprocha a Hitler más que una cosa: no haber sido lo suficientemente duro con ellos. La ira del pueblo alemán contra los judíos es terrible y despierta la conciencia por su crueldad. He visto, en pleno Berlín, una banda de chiquillos no más altos que unas botas gritando a garganta abierta una frase lapidaria que se puede traducir así: "¿Judá?... ¡Qué reviente!" ¡Y eran pequeños hombrecitos de seis o siete años! Una imagina, en un detalle que lo refleja, hasta que punto el pueblo alemán está "harto" de los judíos. Y está unido con la misma execración contra los que son sus cómplices, los socialistas alemanes.

Pero ya está, esto es el aspecto negativo. Hablar de un triunfo no es sólo hablar de sus adversarios, sino también porque ellos poseen un sentido de la propaganda cercana a las masas que es remarcable como llega a los deseos del público.

Ciertamente explotaron Versalles y el tratado. Pero esta campaña también la tenían todos los partidos de derechas, los Cascos de Acero (grupo de extrema derecha alemán de la época, n.d.t.) Al igual que Hitler. Pero fue la manera en que lo presentaron, nada de discusiones, un programa lapidario de cincuenta puntos e hicieron el dogma. Por el otro lado desplegaban una extraordinaria imagen activa, de manifestaciones, de fanfarrias, de iluminaciones, de banderas.

Los hitlerianos han comprendido que las masas se dejan conquistar no por discusiones interminables sino por

### BERLIN 1933

argumentos simples. Todo se concentró en un argumento: movilizar al pueblo, explotar los incidentes, suscitar los procesos, las detenciones, organizar desfiles. Los Nazis han utilizado esto hasta la demagogia. Quizás es hasta un circo. Pero como el pueblo alemán, privado por naturaleza de matices y fineza, no tiene el sentido del humor ni mucho menos del ridículo el mismo lo lleva en sí mismo. Prohibieron portar el uniforme nazi: entonces Hitler ordenó a sus millares de fieles salir a la calle con el torso desnudo. Ved los efectos sobre las masas: ¡Éste es el más extraordinario de los uniformes!

Incendian el Reichstag: dos días después, ¡este incendio se transforma en el mejor instrumento de su campaña electoral!

Y más, ¡esta explosión de colores, de conciertos de manifestaciones nocturnas! La Fiesta del 1º de mayo ha sido el triunfo de esta puesta en escena. Imaginen: un millón y medio de personas esperando durante horas no al Führer que podría haber venido antes, sino "la noche" que permitirá despertar las inmensas sintonías y las tribunas, de hacer girar los focos como de relato oriental sobre este mar humano, de lanzar a plano cielo las cascadas deslumbrantes de fuegos artificiales. El pueblo está maravillado, ensimismado, deslumbrado. Era un tam-tam de un gusto malvado. Pero el efecto sobre la masa era fabuloso. Ella no reaccionó sino con enormidad, pues la masa alemana es masiva y pasiva. Pero es obvio que esta tropa fenomenal ha sido conquistada.

\*\*\*

Aunque, lo que Hitler ha hecho hasta ahora, no puede sólo ubicarse en un plano "espiritual".

Ante todo ha intentado llevar a la juventud alemana la limpieza en las costumbres y la rectitud de la vida.

Alemania, más que otro país, tiene necesidad. El pueblo es cómodo y está hinchado. Hitler, para purificarle, acomete medidas draconianas. Todos los antros nocturnos, que tanto escándalo despertó en la prensa europea, están clausurados al día de hoy. Lo mismo con la prensa poco limpia. Se publicaba en Alemania (siempre eran judíos los que estaban de encargados) numerosas revistas abominables, impúdicas y manidas. Os desafío si podéis encontrar aún en Alemania estás producciones

repugnantes. En el seno del movimiento hitleriano pasa aire muy fresco de juventud. No se por qué motivo uno no debe, por fanatismo anti-hitleriano, reconocer a Hitler este mérito.

Además ha aportado a Alemania la hermandad social. Ha abolido la lucha de clases. En el mitin del 1º de mayo los grandes industriales se codeaban con los obreros. ¿Hasta cuándo será así? ¿No hay algo de novelesco en estos transportes? En todo caso, hoy la Alemania hitleriana muestra un amor regocijante por el obrero.

\* \* \*

¿Este amor se transformará en realizaciones? Toda la cuestión es ésta. Si Hitler centra su actividad en aparcar el "Graff Zeppelin" (un dirigible, n.d.t.) ante un millón de hombres, a ofrecerles acrobacias aéreas, conciertos militares, fuegos artificiales, petardeada, desfiles, arengas, durante horas. Alemania podría quizás abandonar mañana a su Dios de hoy.

La masa alemana nos parece indudablemente pobre en formación política. Uno tiene que tener poca personalidad, poca individualidad para encantarse con tal frenesí por un hombre.

Personalmente Hitler nos ha decepcionado. Su discurso de Tempelhof debía ser un programa para un año. Se expresó con un brio y fuerza impresionante. Pero era reiterativo, impreciso, en total: nada. Vanamente hemos intentado buscar las razones para este encantamiento cuasi-místico. Hitler es ciertamente un hombre muy dulce, muy sobrio, y muy humilde, también tímido ante el mundo y en la intimidad como lo es varonil y violento en sus discursos. El pueblo alemán tiene, pienso, una sensibilidad por esta fuerza, por esta simpleza brutal, por esta voluntad implacable, por esta seducción salvaje que emana de todo su Ser.

Hasta ahora es a la misma vez fuerte y ladino, mete en su saco al Marxismo, al Centro (Partido Católico, n.d.t.) los cascos de Acero y los sindicatos. Muy poca sangre derramada. En general las revoluciones son cien veces más mortíferas.

Los judíos son los únicos que han sido objeto de ataques y aún así la violencia contra ellos era más bien resultado de venganzas individuales de nazis que de órdenes gubernamentales. Pero, he aquí que mientras Hitler limpiaba su camino, le esperaba la tarea. Seis millones de parados ante él: ¿encontrarán trabajo, les dará el pan? Si en un año no lo soluciona, el fuego podrá encenderse, no sólo contra Hitler sino con un bolchevismo terrible que nos podrá llegar hasta nosotros.

Este bolchevismo hizo en Alemania progresos importantes.

Provisionalmente Hitler le tiene cogido de la garganta. Pero no lo logrará ahogar a menos que salve al pueblo alemán de su miseria. Si no Adolfo Hitler saltará. Y las compuertas que mantienen al comunismo a las puertas de Europa se romperán como si fueran hechas de paja.

\* \* \*

No obstante, ¿Y si cumple sus promesas? ¿Si se mantiene? ¿No podría ser él, en vez del comunismo, el que ahogue Europa en fuego y sangre?

Por el momento es imposible pues el ejército de nazis es débil. No podría batirse más que unos quince días.

Siempre podría rearmarse rápidamente Alemania, amenazar Europa para lograr la devolución de las regiones perdidas en Polonia, en Dinamarca, en Austria y de nosotros. No olvidemos que su obra está sustentada en el racismo. Podríamos creer que en unos años sus reivindicaciones podrían atenuarse. Sin embargo si levantara la ceja, no necesita esperar hasta el último minuto para ver y hablar. Nuestros diplomáticos son unos cómodos, tontos, ciegos. El preciso, sin demorarse, estudiar el problema alemán. Existen soluciones menos sangrientas que la guerra. Qué las busquen antes que sea demasiado tarde.

No estamos aquí ni por ni contra Hitler. Simplemente estimamos que no se puede ignorar a este hombre, sus proyectos, su obra, la mentalidad del pueblo que le sigue. Hemos aportado nuestra visión. Se nos atacará porque hemos querido servir a nuestro país al ilustrarle en vez de taparle las orejas para que no escuche. Si nos hubiéramos contentado con insultar grotescamente a Alemania y al FÜHRER hubiéramos cosechado aplausos fáciles. Hemos preferido a este éxito vano una exposición objetiva, ingrata pero útil, que ofrecemos aquí con gozo a nuestros compatriotas y a nuestro país.



### **Léon Degrelle**

### **SOLIDARIDAD DE EUROPA**

30 de noviembre 1939.

Inmerso en su campaña proneutralidad, intentando evitar que Bélgica se deje llevar arrastrada hacia una guerra que supondrá un desastre para el país, Degrelle escribe uno de sus primeros alegatos europeístas. Se trata de un excelente artículo periodístico donde repasa las consecuencias nefastas que tendrá una guerra entre europeos y los resultados ante el mundo, algo que a sus ojos es una vuelta a los instintos más primitivos y bárbaros del continente. Emplea términos como "guerra civil europea" o argumentos como el de la hegemonía estadounidense que sorprenderá al lector por la clarividencia que expresa en fecha tan temprana.

Recuérdese que estas palabras las escribe en 1939.

Sólo aquellos que jamás han viajado, que no saben la irradiación que despierta Europa en el mundo, pueden asistir sin estremecerse al espectáculo de una guerra entre occidentales en ciernes de convertirse en una guerra de exterminio.

Uno debe haber escuchado a los árabes de Casablanca hablar de Lyautey (general francés que pacificó Marruecos a principios del siglo XX, n.d.t.) y haber visto a los mejicanos del desierto de Chuhuahua hacer girar en un tocadiscos las Fábulas de la Fontaine, uno debe haber hallado los restos de Roma sobre las arenas africanas y arribar, con una puesta de sol naranja y verde, un puerto del Imperio británico, uno debe haber rezado en las iglesias de color ocre con cúpulas brillantes de las Antillas o topado en las nieves canadienses con descendientes de granjeros normandos o navegantes holandeses, uno debe haber palpado las costas verdes del Asia menor como también el agua transparente del Pacífico, el prestigio de treinta siglos de supremacía europea, para temblar en esta hora donde todo se arriesga a derrumbarse entre sangre y cenizas...

La unidad europea es un hecho. Todos somos descendientes de Atenas y de Roma, nobleza y fuerza que ha predeterminado para siempre nuestro destino. Desde hace más de dos mil años, rezamos ante las mismas cruces, alimentamos nuestras almas con los mismos principios, unimos nuestras energías contra los mismos peligros, reyes franceses jalonan de almenas las costas de Siria, reyes de España expulsan al infiel de Córdoba y Granada, príncipes teutones con la espada en la mano defendían los límites lejanos de Europa hacia el Este. Nuestros marinos, nuestros creadores de pueblos, nuestros apóstoles, han conquistado los mares y los mundos, portugueses en la lejana India, españoles hasta el corazón de las Américas, franceses de Saint-Laurent y la Martinica, holandeses de Nueva-Amsterdam, ingleses del Cabo y de Cailán, alemanes de Camerún y de las islas de Oceanía..... Son sobre las mismas bases, materiales y espirituales, por las que todos nos hemos batido, de una esquina a la otra del universo, desde hace cuatro siglos, por los bastiones europeos: Carlos V salvando Túnez a Stanley y Livingstone, la misma fe, el mismo deseo de civilizar y orden les animaba.

Ante el mundo que ella conquistó, modelado, evangelizado y disciplinado, Europa, hoy, reversa su prestigio, su unidad, todos sus principios. Ella trajo el final de las guerras intestinas de las razas de color y sus clanes; los negros ya no se pelean entre ellos, pero ¡ahora los blancos se pelean en su lugar! Con la ley de la fuerza Europa trajo la civilización. Pero si uno debe buscarla ahora en la selva congoleña, a donde ha sido emplazada, en vez de la Europa metropolitana, sometida a las leyes de la jungla, es que nosotros somos los que nos hemos convertido en los barbaros.

Es aquí donde se baten las tribus.

El amor que nos poseía está ya despedazado desde hace tiempo, en nombre de Cristo, le murmuramos por nuestro odio como los salvajes con sus ídolos.... Si no ponemos fin rápidamente a estas luchas sacrílegas, aniquilaremos el prestigio y la importancia espiritual de toda Europa. Decapitaremos desde abajo los pilares materiales edificados, durante siglos de combate, de Tánger a Sydney, de Guinea a la rada de Singapur. Saldremos de la pesadilla de esta carnicería, ante un mundo que habrá escapado de la empresa de Europa para caer en las manos de los Estados Unidos que monopolizará el Oro y de un Japón que, en silencio, plegará toda Asia a su destino conquistador.

Cinco o seis años de guerra civil europea: no sólo habremos liquidado los más bellos ejemplos de veinte siglos pero habremos perdido para siempre el liderazgo de un universo que ya, desde la otra guerra, se sacudía e intentaba escapar de nuestras leyes. Solo lo podremos mantener si mantenemos la unidad occidental. En cambio de ello nos enzarzamos en un momento en el cual sólo una solidaridad efectiva podría salvar a Europa.

Cada bala disparada contra uno de los beligerantes, lo será a todos. Cada navío inglés que se hunda, será un trozo de influencia europea en el mundo que descenderá al fondo de los mares. Cada laboratorio alemán, cada fábrica del Ruhr o de Westfalia que explote será una desgracia económica de Europa que se saltará en mil pedazos. Cada joven francés que caiga ensangrentado sobre el barro de Alsacia será un resplandor del genio europeo que se apaga en la noche

¡Masacramos a millones de seres que podrían mantener el alma de Europa! Destruimos sus admirables ciudades, los campanarios de Nuremberg y las catedrales de la Provenza y de Beauce! ¡Arrasamos Hamburgo y Edimburgo, Burdeos y Dantzig, Marsella y Londres! Cada vez destruimos un patrimonio que tenemos todos en común, europeos, del Rhin, del Ródano o del Támesis.....

Sin duda, el Dios por el que Europa militó durante dos mil años intervendrá a tiempo, la detendrá antes que se suicide..... No es posible imaginarse dónde está el final del precipicio de esta locura. Será para desesperar del género humano si treinta siglos de civilización se acabaran por esta atroz desgracia europea.





### PRIMER CENTENARIO

#### María del Pilar

Este año se cumple el centenario del nacimiento de ese gran hombre que fue, y sigue siendo, Léon Degrelle. En esta sociedad actual, decadente y descreída, en la que predomina el materialismo, el egoísmo, la división y la mayor de las bajezas, los jóvenes, tanto de edad como de espíritu, tenemos que tener siempre presentes a los Hombres que fueron un ejemplo de Lealtad, Fidelidad y Honor.

Estos valores no se encuentran en casi ninguna actividad, pues son tomados como algo "pasado de moda" o "retrógrado" por el sistema que, cada día más, nos aborrega y oprime con sus mentiras disfrazadas de "progresismo", "consumo" y "sociedad de bienestar". No nos damos cuenta de que, cada instante que pasa, somos más números sin sustancia a los que están exprimiendo hasta la última gota de espiritualidad y de personalidad propia y distinta...

Contra todo esto se levantó, desde muy joven, y luchó, Léon Degrelle, ese muchacho que viajó hasta América para ponerse al lado de los Cristeros mejicanos y que inspiró a Hergé a dibujar.Las aventuras del archiconocido Tintín.

Léon Degrelle siempre trabajó por la Verdad y la Justicia, y lo hizo enfrentándose

A la Gran Mentira que, poco, ha ido imponiéndose al mundo,

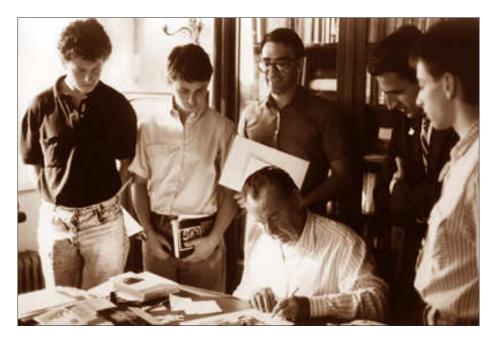

y contra la que siempre han luchado los verdaderos guerreros y elegidos de todos los tiempos.

Degrelle amó mucho a España, José Antonio le concedió el carné número uno de la Falange Exterior.

También luchó y amó mucho a su Patria y a Europa, a las que dio lo mejor de su vida... Eso es algo que, hoy día, muy poquitos serían capaces de hacer. Él llegó desde soldado raso a General, por sus propios méritos y en muy corto espacio de tiempo, luchando, escribiendo, creando.

El mayor líder mundial dijo de él que: "era el hijo que le hubiera gustado tener". Por eso los mediocres siempre lo han perseguido e injuriado incluso después de muerto.

El gran triunfo de Léon Degrelle es que su obra sigue cada día más viva y dinámica que nunca. Es obligación de todos los que creemos en los ideales eternos el recordar y actualizar su mensaje.

Es obligación de las Juventudes de nuestros días, de los elegidos que nos conforman medianías y bajezas, el seguir levantando con orgullo y valentía los estandartes en los que está escrito el lema que Léon Degrelle tuvo como consigna y norma de toda una vida:

### "Mi Honor se llama Fidelidad"

Aunque hoy sean muy pocos los que sepan lo que significan estos conceptos olvidados entre tanta medianía, apostasía y censura de los cobardes, tergiversadores y traidores de todos los tiempos.

Seamos valientes y elijamos el camino difícil de la cuesta arriba, que ya nos marcó Léon Degrelle.

Recordemos a este guerrero, recto, consecuente y heroico, uno de los últimos que ha dado la Humanidad desde su inicio.

Hagámonos dignos de su lucha y consigamos que nos mire con una sonrisa desde su puesto en los luceros. Él nos ayudará desde allí. Seguro.

Hagámonos dignos de ello....



### **Giuseppe Franzo**

### INTERIORIZANDO LÉON DEGRELLE

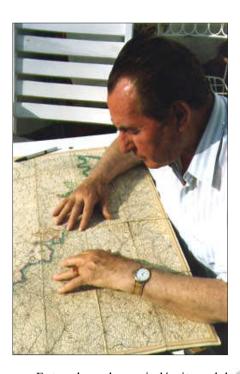

Entre las almas indómitas del Novecento, que no se aniquilaron frente al vacío hedonista creado por las teorías liberales y marxistas, no puede dejar de citarse la de León Degrelle, el "León de las Ardenas".

No quiero hacer una apología de su figura, sino el análisis del aspecto más recóndito de su persona, replicando brevemente a las argumentaciones siempre introducidas en ambientes poco acostumbrados a la demagogia política.

Degrelle vivió su experiencia terrena en un periodo socio-político turbulento, donde los acontecimientos se sucedieron con impresionante ímpetu y donde los últimos vestigios de la civilización europea sufrieron una derrota "sine qua non" por parte del igualitarismo liberal.

El primer Novecento se manifestaba diverso, no tanto por la presencia en la escena política de figuras dignas de encomio, como por el espíritu indefenso de rebelión y de no homologación típico de muchos jóvenes, entre los que se encontraba León.

Su infancia transcurre en Bouillon en un hogar familiar empapado de tradicionalismo y fe católica, que fueron las premisas de una vida transcurrida y marcada por continuas pruebas interiores, típicas, de un alma ardiente y llena de espiritualidad. La solicitud repetitiva, afrontando la discusión sobre el personaje, es en que manera su fe católica le había influenciado en su militancia política, o bien si las razones del ideal habían usado, en parte, al catolicismo con fines puramente propagandísticos.

Una reposición de las teorías de Maurras, que el Papa Pío XI<u>1</u> había condenado abiertamente, culpando a una doctrina que hacía de la religión un instrumentum regn", un medio apto para garantizar el orden político prescindiendo de la dimensión trascendente.

El "Politique d'abord" 2 si en algunas fases de su militancia política parece dominar indudablemente, en los momentos cruciales la fe del insigne valón toma, más viva que nunca, la delantera.

Degrelle fue un católico "anómalo", con consideraciones manifestadas durante el período del exilio español que denotan un anticonformismo clerical, frecuentemente enfrentado al enclave Vaticano.

De la Iglesia Degrelle ni siquiera ha tenido siempre una visión exclusivamente "salvadora", refutando la visión civilizadora. La síntesis más evidente la formulará en su discurso del 30 de enero de 1981 en Barcelona donde, entre otras cosas, reprochará al catolicismo de haber constituido, para el mundo greco latino, un verdadero desastre, reprochando al Vaticano de haber incluso confundido los tiempos, por haber sido "absolutista en los tiempos del liberalismo y liberal en los tiempos del socialismo".

El sacerdote era para Degrelle, el "heraldo de la vida espiritual"3, aquel que debe ser "portador de santidad".

La suya es una aversión total contra aquel sector de la iglesia adscrita a la ideología catocomunista o a los cristianos sociales subordinados a la izquierda: "un sacerdote que pierde la cabeza sin descanso haciendo manifestaciones políticas, sindicalismo, aborto, pederastia, y cien historias de este género, para mí es un rompehuesos de la iglesia, pero no es un sacerdote" 4 Fueron estos desviados de su vocación los que se opusieron a su antagonismo social, baste citar, en primer lugar, al padre Moreau, a quien Degrelle denunció sus hechos en un

vivo y encarnizado encuentro en los tiempos de su vertiginosa ascensión política. Una oposición por parte del ambiente clerical conducida por la mano del cardenal Van Roey quien llevó a maquinar, en el mes de diciembre de 1936, un plan tendente a lograr del trono de San Pedro, la excomunión del movimiento rexista. La trama fue bloqueada nada más nacer por el propio Degrelle, quien acudió a Roma gracias a la intersección en el Vaticano de Mussolini, para poder expresar sus argumentos y hacer retroceder del intento a los ambientes cardenalicios.

La vocación política era para él una prerrogativa laica para quien tuviese la fuerza de luchar por la reconstrucción de la comunidad nacional basada en los valores "eternos", capaz de oponerse a aquella *Cafarnaúm de Satanás* donde la existencia se convierte en agresión, la ciencia se transforma en destrucción, y el desacierto se hace pandemia.

Una concepción que madura a través de los años de su juventud y que le hace conocer, junto a los textos clásicos, a Maurras 5 y la *Acción Francesa*, a D'Annunzio y al legionarismo del Fiume, junto a Ernest Psichari 6 quien fue su verdadero primer ídolo, sobre cuya tumba muchas veces se detuvo durante su estancia en el colegio jesuita de Namur.

Con el oficial francés, convertido para vigilar la apostasía de su abuelo Ernest Renan Z, tuvo varias similitudes, tales como el alma compleja y sedienta de verdad, la voluntad de profundizar en los grandes interrogantes sugeridos por la fe, la índole guerrera que le impulsa a marchar como voluntario a la guerra .8

Una marca indeleble en su corazón le dejará la experiencia del año 1929 en Méjico, cuando a la edad de veintitrés años marchó como reportero de una célebre cabecera de Bruselas. Es aquí que la fe encuentra su rostro, por medio de la visión del martirio abrazado a millares por los jóvenes mejicanos, los "Cristeros", en una batalla, la "Cristiada", mantenida contra los portadores del odio anticristiano. Una especie de preámbulo que Degrelle verá sucesivamente transportado al ámbito europeo, con la cruzada anticomunista emprendida por los fascismos europeos contra el



### INTERIORIZZANDO LÉON DEGRELLE

bolchevismo, a la que se unirá en la continuación de la lucha contra la demopluto-masonería occidental.

La idea de Carlo Magno, sobre cuyas reliquias en Aix-la-Chapelle Degrelle se arrodillará en su juventud, toma forma, revive en él la concepción del Imperium, de una *romanitas* temperada y enriquecida por la visión cristiana. Cuando Hitler declara la guerra a la Rusia comunista, Degrelle ve en él la "vox populi" por excelencia.

Si los ambientes más ultra conservadores y filomonárquicos de Rex aceptan de mal grado la idea de ir a luchar al lado de los ex enemigos, además con visiones neo paganas, Degrelle sobre la base de una lúcida clarividencia política se adhiere a la llamada de las armas en el Frente del Este, para la creación de "una única patria para los pueblos europeos" concepto por otra parte ya presente en él antes de 1941.

El día 8 de agosto de 1941, con motivo de la partida de la Legión para el Frente del Este, en su discurso a los voluntarios, evidenciando como premisa que el comunismo constituía a priori "el enemigo de siempre" considera indispensable la participación del pueblo belga "porque nuestra patria pueda de nuevo manifestar su presencia". El objetivo es de hacer volver a Bélgica a retomar un papel destacado en el nuevo escenario político del porvenir:

¿Cómo podrán mañana los belgas ser un país de segundo plano, si sus hijos han estado emulados por el deber de los que deciden la suerte de la Nueva Europa?".

Pero incluso en el Frente del Este no transige sobre sus ideas, esparciendo su cristianismo batallador y no dispuesto a comprometerse con la hipocresía,

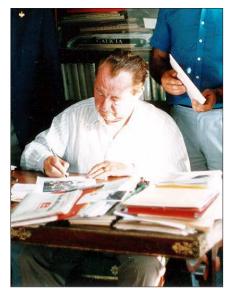

Imponiendo a Himmler el capellán católico cuando su Legión Valona se encuadra en las Waffen SS.

Su visión católica es, por ciertos lados "ecuménica" y es incluso este ecumenismo 9 el que da acceso en parte a algunos malentendidos típicos que cierto sector confunde con el oportunismo político, del cual las varias interpretaciones capaces de demostrar la teoría de la fe subordinada a los intereses políticos.

En el exilio español tuvo ocasión de declarar, en sus entrevistas, el sustancial aspecto positivo de todas las religiones, evidenciando la común raíz soteriológica 10 de ellas:

"Para mí Dios es todo. La Iglesia, el clero, son correas de transmisión. No son lo esencial, ayudan a reunir lo esencial. Lo que cuenta es llegar al corazón del hombre, tendido naturalmente hacia lo espiritual. Que sea por medio de una religión o por otra, poco importa en el fondo. Si yo hubiese sido ruso, habría amado a Dios según el rito ortodoxo. Si árabe, hubiese seguido, para esta unión, el camino del Islam. O del Budismo, si hubiese nacido en Calcuta. Lo importante es Dios. El resto, obispos, popes, mullah, bonzos no son mas que peldaños, a veces vacilantes". No por ello llega a ser un sincretista 11, pues continúa profesando la fe católica hacia Dios y otorgando el máximo respeto hacia la autoridad papal a la que devotamente se refería llamándole "Su Santidad" y "Beatísimo Padre" 12 En Degrelle está presente la negación del exclusivismo cristiano en tanto que disquisición sobre el monopolio de la salvación cristiana, en relación a la legitimidad teológica del concepto de limbo.

Repudia, considerando equivocada una mentalidad claramente inquisitorial, la puesta en el índice a los incrédulos:

"Un infiel no puede ser, para un creyente, un réprobo. La gracia es un don. Se puede no recibirlo. Ciertamente, muchos hombres que no han recibido su deslumbramiento habrían podido tener la humildad de desearla. Dios está al frente de todos".

Para él la tríada "Dios, Patria, Familia" es la referencia ideal por antonomasia.

La familia es para Degrelle la unidad primaria, el centro propulsor de la comunidad entera, un legado indisoluble sancionado por las "razones de la sangre". 13



Fundamental le resulta el papel de la mujer, de la que espera, por usar una expresión que le gustaba a San Agustín, "Il primato dell'amore". El papel desempeñado por el hombre, el de "dux", de "pater familia"

Encuentra complemento, por la osmosis del núcleo familiar, en aquél de la mujer, que conoce idéntica grandeza por medio de la sacralidad de la maternidad: "La nobleza de la maternidad conserva para millares de corazones sencillos y vibrantes su patético esplendor". 14

El "socialismo" degrelliano es la búsqueda absoluta de la justicia social, de la equidad y de la verdad.

Si muchos excombatientes de las fuerzas del Eje en el conflicto prefirieron eclipsarse ante los ojos del mundo para vivir cómodamente la última fase de su existencia, Degrelle se convirtió en el portavoz de los derrotados que nunca fueron vencidos porque ignoraron la palabra rendición.

Militante encomiable, soldado perfecto y hombre de una sola pieza, si las circunstancias hubiesen andado de forma diversa, hubiera incluso podido abrazar la vida religiosa, superando tal vez con la énfasis mística su audacia guerrera. Recordándole, me viene a la mente otro insigne condotiero, Giovanni dei Medici, más conocido como Giovanni el de las mesnadas de caballeros negros . 15

Las palabras pronunciadas por él al término de su vida terrena, se pueden aplicar también a León Degrelle:

"Padre –dice al confesor- por ser yo maestro de armas, he vivido según el hábito de los soldados,como también hubiese podido vivir conforme a los monjes, si hubiese vestido el hábito que porta Vd...

Nunca hice nada indigno de mí."



Notas:

- 1-La condena se realizó mediante la alocución "Au millieu des sollecitudes" del 20 de diciembre de 1926
- 2 "Innanzi tuto la política", era el apodo de Charlas Maurras.
- 3 Las consideraciones sobre la figura del sacerdote son tratadas en la entrevista televisiva concedida por Degrelle a la Televisión francesa (FR 3) y publicada n italiano por "Sentinella de Italia" en el año 1984 con el título "Degrelle Televisivo" (edición a cargo de Antonio Guerin)
  - 4 Ibidem.
- 5 De Maurras dice que fue el más grande pensador político del siglo.
- 6 Nacido en el año 1883 en Paris, estaba bautizado con el rito ortodoxo griego pero creció, en la mas completa indiferencia religiosa. Se licenció a los diecinueve años en filosofía, se alistó como artillero y partió hacia África donde compartirá la experiencia militar entre el Congo y el desierto del Sahara. Conmovido por una postal que tenía la foto de Nuestra Sra. de La Salette enviada por su amigo Jacques Maritain, inicia un trabajo interior que culmina en la conversión. Ingresa en la >Orden de los Dominicos dedicando

gran parte de su tiempo a la meditación y a la plegaria. En 1914 parte parea el frente y muere en combate, en Rossignol (Belgica9, el 22 de agosto de aquel mismo año apretando entre sus manos un Rosario, con el crucifijo al cuello y el escapulario dominicano sobre su pecho

- 7 -La madre de Ernest Psichari, era hija de Renan, autor de una pésima vida de Jesús, en la que se niega que sea Hijo de Dios.
- 8 Psichari, alistándose como simple artillero para África, alcanzará el grado de oficial igual que Degrelle, cuando partió igual que aquel como simple soldado para el Frente del este para merecer después grados y condecoraciones.
- 9 Los principios de un ecumenismo católico han sido sintetizados por el P. M. J. Congar en su "Chretiens desunís, Principes d'un oecuménisme catholique" (Paris, 1937). El autor dice: "no es el deseo o el intento de reunir en una sola Iglesia considerada como la única verdadera a los grupos de cristianos considerados como disidentes. Eso parte de la idea de que ningún confesión cristiana posee, en su estado actual, la plenitud del cristianismo; que, si incluso una de esas confesiones es verdadera, no tiene todavía, como confesión, la totalidad de la verdad, pero que otros valores cristianos existen más allá de ella, no sólo

entre los cristianos separados de ella por confesión, sino incluso en las otras confesiones o en las otras iglesias como tales confesiones o como iglesias"

- 10 La Soteriología es la doctrina en torno a la salvación del espíritu humano.
- 11- El sincretismo se puede definir como la mezcla de experiencias religiosas y psicológicas procedentes de formas diversas: cristianismo, budismo, hinduismo, ocultismo, esoterismo, astrología, etc.
- 12 Véase, a modo de ejemplo, la carta abierta escrita al Pontífice en 1979 y publicada en Italia con el título "Lettera al papa sulla trufa di Ausschwitz" (Edición "Sentinella d'Italia, Monfalcone, febrero 1979).
- 13 En "Almas ardiendo" (1964) editado en lengua italiana con el título de "Militia" (Edizioni di Ar, 1977).
  - 14 Ididem
- 15-Giovanni dei Medici (1498-1526), muerto León X, su protector, en señal de luto mudo al negro las divisas de sus valerosas tropas que tomaron desde entonces al nombre de "Bandas Negras".





### LLAMADA A LOS JÓVENES EUROPEOS

#### El siglo de las élites.

Está el alma.

Está también la inteligencia.

Una revolución no se hace con fanfarronerías, y menos con bonitas palabras.

Toda revolución enriquecedora es fruto de una larga preparación intelectual.

Más que nunca, el siglo futuro será el siglo de las élites, y de la coordinación de sus descubrimientos. Son los mejores, los más capaces, -y ellos solos-, los que traerán, los que dirigirán y que cambiarán la sociedad.

Se ha acabado el tiempo en que el ser humano podía preparar su futuro en un esperar, en la facilidad, la ignorancia, la pereza.

El obrero mismo deberá dejar de ser, como lo fue durante demasiado tiempo, un trabajador ignorante. Deberá transformarse, a base de trabajo y preparación mental, en un técnico altamente cualificado.

La industria moderna, más costosa, no reclutará más que a los colaboradores que elija. No habrá más sitio, en el mañana, para los mediocres.

Estos irán a engrosar la enorme

bolsa de cucarachas y parásitos, cerradas las puertas a cualquier futuro.

En el siglo que viene, deberéis elevaros, a base de trabajo, de constancia, de flexibilidad en el espíritu y fuerza en el carácter, en el nivel intelectual y en los conocimientos técnicos que marcará indefectiblemente a los futuros conductores de hombres y pueblos.

Que los jóvenes se metan bien en la cabeza que es en la medida que sus cerebros trabajen, o se acrecienten sus conocimientos técnicos, como se convertirán en parte viva de la élite, y cuando puedan emprender entonces la renovación de la sociedad.

De los nuevos tiempos brotará, en la medida que vosotros, jóvenes muchachos y muchachas del siglo XXI que ya toca a nuestra puerta, que vosotros enganchareis, con sus métodos e ideas nuevas, pero también con un ideal apasionado como el de vuestros hermanos mayores de los tiempos heroicos, la grandiosa labor de renovación de una sociedad desorbitada.

Jóvenes camaradas de Europa, vuestra hora ha llegado Materialmente, ciertamente, pero s o b r e t o d o e s p i r i t u a l e intelectualmente, estáis preparados, dispuestos para todos los sacrificios, el cerebro perfectamente listo y estructurado, el cuerpo fuerte para los más duros duelos, el alma iluminando vuestra proyección.

Ahora, aquéllos que se han preparado para la lucha, vuestros fuertes brazos podrán elevar sobre vuestros escudos esta victoria que los débiles creían inaccesible.

¡Sólo los que tienen fe remueven y luchan contra el destino!

¡Creed! ¡Luchad!

El mundo, se pierde, o se toma, ¡Tomadlo!

En el desierto humano donde berrean tantos corderos, ¡sed los leones!

¡Fuertes como ellos! ¡Intrépidos como ellos!

¡Y que Dios os ayude! ¡Salud, camaradas!

Léon Degrelle. En el exilio, 8 agosto 1992.





### **MAYO 1943**

### **Erik Norling**

Nace un mito: Léon Degrelle se une a la waffen SS.

El 17 de enero de 1943, Degrelle en su famoso discurso en el Palacio de Deportes de Bruselas, había anunciado que los valones eran "germanos de lengua francesa" provocando con ello un importante giro en su estrategia política y propagandística. Se demostraría acertada su intuitiva afirmación, pese a las críticas recibidas en el seno de su propio movimiento. El camino a las SS y el Nuevo Orden estaba abierto.

Decepcionado por la incapacidad de reacción de la Wehrmacht en las campañas de reclutamiento, el escaso armamento y la inoperancia política de los oficiales alemanes de viejo cuño, Degrelle había puesto su vista en las SS tras los dos duros años en el frente ruso de su Legión Valona.

Los reclutadores de la Waffen-SS proseguían en su empeño de ver cómo se incrementaba el nuevo ejército europeo a cuyo frente estaba el Reichsführer Himmler. Cerca de medio millón de hombres servían en esta rama de las fuerzas armadas alemanas casi doscientos mil no alemanes-, por lo que la posibilidad de ampliarse y acceder a los valones y a los franceses era algo que acariciaban desde hacía tiempo también. El 30 de enero de 1943 el Reichsführer Himmler dicta la orden SS 36/39/43 por la cual se constituiría un Cuerpo de Ejército germánico compuesto por voluntarios europeos al mando del General Steiner. El general SS Gottlob Berger, verdadero artífice del nuevo ejército europeo, redactó un informe el 10 de febrero a Himmler, analizando las nacionalidades que podría integrarse en este nuevo Cuerpo de Ejército. Propuso traspasar a los valones de Degrelle y reclutar franceses para formar un Regimiento SS francófono, para lo que informaba Berger a su superior- se había puesto en contacto con el Auswärtige Amt (Ministerio de Asuntos Exteriores alemán) que no le había puesto inconvenientes. Sin embargo no era la idea de Himmler en esos momentos. La respuesta del Reichsführer, fechada el 3 de marzo de 1943 importante retener la fechamostraba los prejuicios que aún tenía contra los valones y cómo el pangermanicismo seguía vivo en sus planes. El máximo dirigente SS escribía a Berger, para concluir sus opiniones sobre el futuro Cuerpo de Ejército que:

"En cuanto a la Legión valona, puede incorporársele al Cuerpo Germánico como un Korps-Kradschützen-Bataillon (motociclistas) o como una unidad de apoyo. Hay unos 1.500 hombres en la Legión valona. Los 200-300 racialmente mejores hombres pueden se destinados a la División Wiking en el Regimiento Germania, el Batallón de anticarros o en el de zapadores."

Resultaba evidente que en marzo de 1943 Himmler tenía serias dudas sobre la condición de los valones para entrar en la Waffen-SS. Pero en cuestión de semanas esta impresión se transformaría radicalmente.

Tanto Degrelle como Lippert tendrían un crucial papel en este cambio de opinión que se acentuará conforme vaya descubriendo el Reichsführer el valor de los valones en el frente de batalla. Señalar que, seguramente sin que lo supiera el propio



Reichsführer, al menos tres centenares de valones ya servían en las unidades de la Waffen-SS, incluso en la Wiking, reclutados como "flamencos" por el Ersatz-Kommando en Bélgica.

En el verano de 1942 Degrelle había podido comprobar nuevamente la moral de la Waffen-SS y cómo los voluntarios extranjeros eran tratados. Si en el invierno de 1941-42 tuvo cerca durante unas semanas a la Wiking, en el avance hacia el Cáucaso ese verano su admiración no tenía límites. Tuvo la suerte de entrevistarse el 17 de septiembre de 1942 con el General Felix Steiner, comandante de la División multinacional, al oeste de Schadyschenskaja. Un breve encuentro que le dejó una grata impresión. A finales de ese mismo mes Degrelle había, discretamente, solicitado al General Ernst Rupp, Comandante de la 97ª Jäg. Div. de la Wehrmacht a la que pertenecían, la posibilidad de ser destinados como unidad de apoyo de la Wiking. Pero su solicitud fue rechazada.

En su visita a Berlín en diciembre de 1942 Degrelle, gracias a la intervención de su corresponsal en la capital, Léon Van Huffel, pudo entrevistarse con oficiales del SS-Hauptamt. El 19 de diciembre se reunía con Gottlob Berger. Le acompañaba en esta visita el intelectual valón y rexista de primera hora, José Streel enemigo del giro germanista de Degrelle y que abandonará el movimiento por ello-, que anotó en su diario personal que:

"Degrelle volvió literalmente transformado. Es como si se le hubiera revelado un nuevo mercado. Le habían convencido que el futuro estaba en las SS y sólo aquellos que tuvieron su apoyo podrían jugar un papel..."

El 29 de diciembre de 1942 el Alto Mando alemán remitía a Bruselas, al Capitán Baumann, una misiva preguntándole sí sabía algo de las negociaciones de Degrelle con las SS. No se les escapaba a los oficiales de la Wehrmacht, en las luchas por el poder en el III Reich, que las SS estaban tanteando al dirigente belga. En abril de 1943, como consecuencia de los planes de Berger e Himmler de captar a Degrelle, el Alto Mando remitirá un escrito a su representante en Bélgica, el general Reeder, y le comunicará que a partir de ese momento serán los Dienststellen de las SS los que tendrán las competencias en cuanto al contacto con todo lo relacionado con el rexismo.

Berger se entrevistó con Degrelle nuevamente la primavera de 1943 para sondear las posibilidades. Inmediatamente confluyeron los intereses de ambos; de un Degrelle interesado en aumentar su influencia y que veía la importancia de las SS como centro de poder en la Nueva Europa, y de Berger, al frente del Estado Mayor de la Waffen-SS (SS-HauptAmt) de reclutar nuevos efectivos para sus divisiones. Un cuerpo de élite que

### **MAYO 1943**

volviera victorioso del Frente, vestido con el uniforme de la todopoderosa Orden Negra vio inmediatamente Degrelle-, podría contrapesar a los conservadores oficiales de la Wehrmacht de la Militärverwaltung que no hacían más que sabotearlo. Si era preciso, como insinuó Degrelle a sus interlocutores alemanes, incluso disolvería el Partido rexista para transformarlo en un nuevo movimiento revolucionario con base en la Legión.

Coincidiendo con las conversaciones para ingresar en las SS, Degrelle acentuó su pangermanismo en su discurso político. Las SS representaban el nuevo paneuropeísmo que superaba el pangermanismo conservador y tradicional alemán, pero en 1942-43 Himmler y sus ideólogos seguían anclados en el sueño de la creación de un bloque de países germánicos que serían el núcleo del Nuevo Orden continental. Degrelle aprovechó este empuje para demostrar, cada vez que podía, su absoluta identidad con este proyecto. Si a mediados de 1942 aún, en una entrevista a un diario alemán se había declarado "belga" y que "somos nacionalistas que combatimos por una Nueva Bélgica en una Europa renovada", en mayo de 1943 declaraba ante una formación de NSKK valones el valor de la camaradería entre los pueblos germánicos, o, en una recepción de la Asociación de Periodistas belgas del Nuevo Orden ese mismo mes, cuando hablará con grandilocuencia de Bruselas como "una de las grandes ciudades del nuevo Imperio germánico". El discurso de enero de 1943 había sido un canto hacia los proyectos de las SS de una federación que englobase a los pueblos germánicos de

Pero volvamos a las negociaciones con la Waffen-SS que mantuvo el dirigente rexista. En éstas, Degrelle recibió la promesa de que podrían mantener el francés como idioma de uso diario en la nueva unidad, para sus oficiales (a los que siempre llamarían por su rango en francés en campaña, no por el de la Waffen-SS aunque en los documentos oficiales se hicieran constar), se les respetaría sus actuales rangos y sus enseñas. El capitán Lippert mantendría su puesto como Comandante de la unidad y se les permitiría tener capellanes católicos. 1

El 21 de mayo de 1943 Degrelle es convocado por el mismísimo R.F.S.S. (Reichsführer) Himmler. Al día siguiente parte hacia Berlín, donde le informan que debe personarse en el Gran Cuartel General de Himmler. A las nueve de esa noche parte en un tren especial que le lleva a Rastenburg, en Prusia Oriental.

La tarde del 23 de mayo Degrelle tuvo la ocasión de entrevistarse con él. En el tren personal del Reichsführer ratificaron lo discutido con Berger. Durante el día departieron sobre temas generales pues las negociaciones propiamente dichas no se inciaron hasta las 8 de la tarde. Mientras el convoy ferroviario se desplazaba hacia Meseritz, Degrelle tuvo ocasión de discutir los detalles con Himmler del trasvase de los borgoñones a la Waffen-SS. Las conversaciones finalizan a la una y media de la madrugada, Degrelle lo traduce al alemán y al francés, y se firma antes de desayunar el 24. 2

Para sellar el acuerdo, Himmler visitó el campamento de Pieske el 24 de mayo de 1943.3 Degrelle envía al campamento un vehículo para recoger a Lippert. Tanto él como Degrelle almorzarán en privado con Himmler en el tren antes de iniciar la inspección a las tropas valonas. Llegó el Reichsführer sin apenas escolta, en su BMW descapotable, seguido de otro vehículo con el General Berger. Le acompañaba, entre otros, el SS-Brigadeführer Vahl, inspector de las unidades blindadas de la Waffen-SS, y el SS-Ostuf Reiche, que hablaba francés, futuro oficial de enlace de la Brigada de Asalto francesa y que caerá en Galicia el verano de 1944. Sin ceremonias ni especial relevancia

a la visita de tan insigne huesped, Himmler fue saludando a cada uno de los oficiales y cada unidad valona. El orden del día fue el de una jornada cualquiera. Himmler quería comprobar el estado y eficacia de la unidad, quedando gratamente sorprendido, especialmente con el Capitán Lippert. Su porte germánico, elevada estatura, y dominio del alemán, impresionó a los jerarcas de las SS. Degrelle estuvo presente pero le cedió a Lippert presentar la unidad al visitante. Una anécdota de esta visita, reveladora del carácter de los valones, se produjo al llegar el grupo a la sección de morteros de 80 mm que comandaba el sargento Jean Frisschen. Himmler le preguntó por su edad al sargento, ya entrado en años, y éste, que chapurreaba algo de alemán, le respondió orgulloso: "Treinta y dos años, mi Rechnungsführer". Todos los oficiales apenas pudieron contener la risa. El jovial Frissen acababa de otorgarle a Himmler un nuevo título, el de "Jefe de Contabilidad". Himmler, sin inmutarse ni darse por aludido, prosiguió la conversación: "¿y su profesión cuál es?", a lo que el sargento dijo: "Bauer (campesino), Rechnungsführer". Todos los presentes lanzaron una carcajada, mientras el Reichsführer prosiguió su inspección. Momento interesante también cuando Himmler se acerca al Capellán castrense, el Abad Fierens, y le saluda. Momento que es aprovechado por Degrelle para sacarle una instantánea al "temible pagano" Himmler con un cura católico. "Para el Osservatore Romano" comentará jocoso el líder valón.4 Esa misma noche Degrelle parte hacia Berlín. Al día siguiente tiene una importante reunión con Berger para determinar los detalles prácticos.

El 31 de mayo se toma juramento a 700 nuevos voluntarios en una ceremonia que despertó las emociones. Degrelle anunció a todos que formarían parte de la Waffen-SS y de los acuerdos que había alcanzado. A partir de ahora todos serían "Soldados Políticos". La tarde de ese mismo día les anunciaban que el general Rupp había caído en el frente del Este el día anterior. Este bravo oficial había trabado amistad con los valones durante el verano de 1942 en que estuvieron agregados a su división de cazadores de Montaña en el Cáucaso.

Tras cerrar las negociaciones con la Waffen-SS, a principios de junio Degrelle viaja nuevamente a Berlín, primero, después a Bélgica. En Namur, el 29 de julio asiste a la partida de un contingente de nuevos voluntarios que aún no saben que serán incorporados a la Waffen-SS-, vistiendo aún el uniforme de Teniente de la Wehrmacht. Uno de los puntos del acuerdo con Himmler era que Degrelle tendría el monopolio del reclutamiento de los voluntarios francófonos (hasta entonces los flamencos habían reclutado valones así como el competidor AGRA). Por ello se había celebrado el 29 de junio un acto en el Castillo de Schoten, cerca de Amberes, en Flandes.5 En esta ubicación, campo de instrucción básica de los voluntarios flamencos antes de partir hacia Alemania, también pasaban los francófonos que habían sido reclutados por la Waffen-SS. Degrelle se dirigió a ellos y les explicó que los valones ya formaban parte de la organización y que estaba formada la Brigada de Asalto valona de las SS. Degrelle llegó acompañado del SS-Hstuf Bert Schindlmayr, jefe del Erzats-Kommando u oficina de reclutamiento de la Waffen-SS en Bélgica. Unas decenas de valones solicitaron el traslado con Degrelle, entre ellos André Debouge, un joven de diecisiete años, hijo de padre belga y madre inglesa, que no era rexista pero que se convertirá en un ferviente degrelliano y que combatirá hasta el final, logrando escapar del infierno de Tcherkassy.

### **MAYO 1943**

Los dirigentes rexistas en Bélgica aprovecharon inmediatamente el acuerdo que daba a la Wallonie el monopolio para reclutar a valones y recibieron instrucciones de explicar el trasvase a las SS de la Legión. Para ellos era una forma de desbancar a las formaciones competidoras, especialmente el AGRA pero conllevaba una serie de riesgos de ser vistos por la opinión pública como un movimiento faldero de los alemanes. En junio de 1943 Victor Matthys, en unas declaraciones a la prensa de Bruselas, anunciaba que:

"La Brigada SS Wallonie será finalmente la única formación militar para nuestra comunidad. Los valones admitidos hasta el presente en las Waffen SS serán destinados a nuestras filas, que contribuirán a reforzar la unidad revolucionaria de nuestras provincias. Los soldados valones destinados en la división Wiking, que agrupa soldados de todos los pueblos germánicos serán elegidos para la Legión también."

Su optimismo no conocía límites, Matthys incluso llegó a prometer que la Brigada se convertiría en "un regimiento reforzado de artillería y de blindados" que "lo más pronto posible, (tendría) la fuerza de una División." Cuando el 8 de agosto se celebró en el palacio de la Bellas Artes de Bruselas un acto conmemorativo del segundo aniversario de la partida de la legión, el propio Degrelle anunció a sus correligionarios la importancia de este nuevo giro y la incorporación a la Waffen-SS.

El 27 de junio de 1943 los cerca de dos mil voluntarios, tras las intensas conversaciones de Degrelle con el Reichsführer Himmler y Berger, habían sido finalmente transportados en ferrocarril al campo de instrucción de la Waffen SS en Wildflecken en Turingia, al suroeste de Berlín, para ingresar como miembros de pleno derecho de la Waffen SS portando las runas SS. A partir de ahora se recibirá la denominación de "Brigada de asalto" (SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Wallonien) que además, se les prometió, estaría motorizada. La denominación de Brigada era una unidad entre el Batallón y el Regimiento, con la finalidad de servir de unidad independiente, pues los Regimientos siempre estaban adscritos a una División. Para facilitar las relaciones con los voluntarios valones se constituyó en el seno del SS-HaupAmt-Amtsgruppe D en Berlín una oficina de enlace (Wallonische Verbindungsstelle) al mando del SS-Ostuf Jean Vermeire.6 Sus funciones iban desde la puramente diplomática de representar a la unidad en la sede de la Waffen-SS, hasta administrativas: gestionar permisos, nuevos reemplazos, problemas con voluntarios en tránsito, reparto de paquetes, etc.

El trasvase de la Legión a las SS no provocó problemas entre los oficiales y los voluntarios valones. Sí hubo algunas dimisiones, pero meramente anecdóticas, así como algunos amagos de protesta como el llevado a cabo por el capitán Tcheckhoff que en su batallón de reemplazo ordenó a sus hombres mantener el saludo tradicional de la Wehrmacht frente al brazo en alto y ¡Heil Hitler; de la Waffen-SS. Otro caso anecdótico fue el del capellán castrense Fierens, que se negó a vestirse con el nuevo uniforme por considerarlo "pagano". Por intercesión expresa de Degrelle se le permitió portar el de la Wehrmacht y se solucionó el problema. 7 Para la mayoría de los jóvenes borgoñones el acceder a las filas de la Waffen SS fue considerado como una promoción, una especie de premio por la valía demostrada por éstos durante los primeros años de la Campaña de Rusia. "Estábamos orgullosos y lo consideramos como un honor", recodará un veterano años después. En modo alguno puede pretenderse, como han querido hacer ver algunos historiadores, que fuera un trasvase forzado o en contra de los

deseos de los voluntarios. Antes de partir para Wildflecken se celebra en Pieske una ceremonia para despedirse de los oficiales alemanes de la Plana de Enlace. El comandante Bode es distinguido con la Cruz de Borgoña, una condecoración diseñada por Degrelle a principios de 1943 para reconocer a los militantes rexistas en el Frente del Este.8 También llamada Orden de la Sangre, podía leerse la divisa de los borgoñones: "Bravoure Honneur Fidelité". En el discursos a sus legionarios Degrelle marca los nuevos tiempos que vienen:

"Soldados del Führer, seréis también los soldados políticos de la posguerra que plantarán la bandera de la revolución victoriosa. Para nosotros, la Brigada SS Wallonie es el medio que hará triunfar el ideal nacional-socialista."

X

#### Notas:

- 1- Pese a lo pretendido por Degrelle tras la guerra, era una práctica habitual tener capellanes castrenses en las unidades de voluntarios no alemanes de las SS. Los letones y ucranianos tuvieron capellanes, así el Batallón finlandés de la Wiking a cuyo frente estaba el SS-Ostubaf Kurkiala, o el SS-Ostuf Geelmuyden de la legión SS noruega, por poner algunos ejemplos. Tampoco olvidar las unidades musulmanas, como la Handschar, que tenía imames.
- 2- Se ha puesto en duda esta versión de los hechos relatada por Degrelle en sus memorias, sin embargo las anotaciones que hace el propio Degrelle en su diario de campaña que llevó durante la guerra lo ratifican: "24 mayo. A 1h.  $\frac{1}{2}$  de la mañana fin de conversaciones. Lo he transcrito, hecho traducir. A 8h. todo listo, se presenta, aprobado."
  - 3 Según Jean-Louis ROBA esta visita se produjo el 28 de mayo.
- 4 Dicha fotografía no ha podido ser localizada tras la guerra, pero en las memorias del Padre Fierens tremendamente críticas con Degrelle-, se destaca igualmente este episodio. Se refiere Degrelle al diario del Vaticano, órgano oficial de la Iglesia de Roma.
- 5 Por campo pasarán también voluntarios franceses. Citemos el caso de Philippe Merlin, periodista francés originario de La Quesnoy, al norte del país. Tras ser liberado del campo de prisioneros en Alemania por haber combatido a los alemanes se alistó en la Waffen-SS en 1943. Tras pasar por el castillo de Schotten, fue enviado al campamento de instrucción de Sennheim en Alsacia. Nombrado SS-Uscha, entra a trabajar para el SS-HauptAmt en Berlín, con funciones de coordinación de los voluntarios franceses.
- 6-No era una singularidad de los valones la existencia de esta oficina en la capital del Reich. Todas las demás nacionalidades, incluidos los suecos, dispondrán sus representantes en el SS-HauptAmt. Éstas estaban formadas, usualmente, por un oficial, veterano del frente, así como unos cuantos suboficiales destinados a trabajos administrativos.
- 7- Este sacerdote, abiertamente anti-rexista y manipulador, aprovechando su condición de sacerdote para interferir en las decisiones de los oficiales, seguirá a la legión incluso hasta el cerco de Tcherkassy donde fue herido. Tras superar esa dura prueba solicitará su relevo. Tras la guerra escribirá unas ácidas memorias de su paso por la unidad que no se llegaron a publicar.
- 8-Este distintivo, que se podía recibir en sus tres clases (oro, plata, bronce) se distribuyó entre unos 300 legionarios de primera hora. No era un distintivo reglamentario aunque era habitual que los rexistas lo portasen en el bolsillo izquierdo de la guerrera. Fue reconocida y autorizado su uso el 16 de octubre de 1944 por el SS-FHA.

Asociación cultural "Amigos de Léon Degrelle"

Apartado de correos n. 5.024 . 28980 Madrid

www.leondegrelle.org asociacionamigos@leondegrelle.org



### **DEGRELLE M'A DIT**

### Léon Degrelle

Bajo el pseudónimo de la Duquesa de Valencia, Degrelle escribirá a finales de los años 50 sus memorias utilizando la forma literaria de la tercera persona, es decir, como si pluma ajena describiera los relatos del propio protagonista y autor.

Con el título *Degrelle m'a dit...* (Degrelle me ha dicho) se presentó en 1961 el libro en París a cargo de la editorial Morel, viendo una segunda edición en 1977 en Bruselas, convirtiéndose en un éxito de ventas, con decenas de millares de ejemplares vendidos. Degrelle incluso presentó a la autora con una fotografía de una bella mujer, llamada Luisa Narváez, y que describía como "grande de España, que ha recibido el apodo de la Duquesa Roja por sus posiciones sociales revolucionarias".

Se trata de un extenso texto autobiográfico, 440 paginas en la primera edición, acompañado de casi un centenar de fotografías y documentos que hacen de éste una herramienta indispensable para los historiadores degrellianos, aparte de haber constituido un éxito editorial de ventas.

La utilización de un pseudónimo, algo que no era habitual en Degrelle, fue provocado por la negativa de los editores a publicar textos de Degrelle en Francia o Bélgica de no ser bajo un nombre ficticio por el temor a ser víctimas de la represión estatal. En la edición belga de 1977 aprovechó Degrelle para añadir un capítulo adicional firmado por él mismo, que reproducimos parcialmente.

\* \* \*

Ha transcurrido ya más de un cuarto de siglo desde que la Duquesa de Valencia sacase a la luz pública mi vida y mi lucha, tal y como se lo relaté durante los quince meses que pasé, en 1945 y 1946, en la pequeña habitación del Hospital Mola de San Sebastián.

El odio que me persigue con sus furiosas embestidas no me permitiría publicar personalmente un libro. Aun habiendo transcurrido más de treinta años desde el final de la guerra, el escudo de leyes de excepción de la democracia belga prohíbe hoy la publicación y difusión de toda obra firmada por mí. Debo recurrir a subterfugios complicados (*Cartas a mi Cardenal*, por ejemplo) para que mi pensamiento pueda alcanzar indirectamente a mis compatriotas.

En 1950, las barreras eran entonces absolutas. Fue entonces cuando Luisa, duquesa de Valencia, Grande de España, noble entre todas y que no estaba ligada en nada, todo lo contrario, a los regímenes fascistas, decide publicar, ella, lo que había recopilado directamente de mí concerniente a mi aventura.

Pero escribir un panfleto no era su objetivo. Este libro, en realidad, y se comprobará al leerlo, es, en una buena mitad, de mí. No lo niego: ¡Mis centenares de citas personales están publicadas entre comillas!

Mi interlocutora hizo reunir, incluso en Bélgica, veinte entrevistas más, numerosos textos de memorias de contemporáneos y reportajes sobre la cuestión, como la de Robert Brasillach.

De esta forma se compuso el puzzle que permitió a la duquesa de Valencia entregar al gran público el fresco de mi cabalgada en este libro del que Lucien Rebatet (afamado literato fascista galo, n.d.t.) ha dicho "que podría dar para diez novelas y quince películas".

Me explico.

No creo nada en los parabienes ni una expansión del Comunismo en lo que resta de Europa, ni en su supervivencia en la U.R.S.S.

En sesenta años el Comunismo se ha demostrado ser un inmenso fracaso, intelectualmente, moralmente, ha destrozado la personalidad del hombre.

Únicamente un país disponía de la fuerza suficiente como dispuso la Francia de Bonaparte, o la Alemania del Führer, la posibilidad de elevar hacia una realidad una gran unificación continental.

Es precisamente en esta explosión, la de la U.R.S.S. misma, en la que quiero creer. Sí, en plena Francia de la Revolución, ¿quién podía pensar en los tiempos de los crímenes del Terror, que surgiría, poco después, un Bonaparte que reconstruirá, con puño de hierro, la Francia caída en el fondo del abismo? Unos años más, ¡y será este Bonaparte el que estuvo a punto de crear la Europa unida!.

Al principio, al igual que Napoleón que no era sino un corso, Hitler no fue sino un alemán del sur, nacido en territorio austriaco.

Después fue un alemán del Reich.

Después del Gran Reich, unificador de todos los germanos.

Después, finalmente, quiso ser de todos los europeos.

Todo esto fue lo que perdimos el 8 de mayo de 1945.

Más de treinta años de exilio no han sino acrecentado mi dolor por no haber podido, con Hitler y los millones de nuestros camaradas, aportar a Europa este regalo real. Por el contrario, debemos asistir al espectáculo de la decrepitud de un Occidente que fue, por siglos, el corazón mismo de la humanidad.

Las dos grandes "democracias", tan falsamente demócratas la una como la otra, la una no es sino una dictadura proletaria, la otra sino una dictadura del capital, han doblemente vapuleado Europa. Los Estados Unidos le han envenenado el alma con su materialismo mercantil; la U.R.S.S. le ha robado la mitad de su territorio y ha acrecentado sus presiones por cada año, gracias a la enferma diplomacia de los americanos. Ella está aún por doquier.

Por tanto, de verdad, prefiero mil veces haber estado entre los que hemos perdido pero que consumaron una gran gesta, que haber estado al lado de estas democracias fanáticas que han provocado la Segunda Guerra Mundial para no dejar, finalmente, sobre el terreno arrasado de su victoria, el 8 de mayo de 1945, sino una Europa castrada.

Acorralado en mi exilio, he sido perseguido con saña salvaje por los vencedores, acosado de refugio en refugio, obligado sin cesar a volver a comenzar mi medio de vida.

#### DEGRELLE M'A DIT

Seis veces he sido objeto de tentativas de secuestro. La muerte me ha pasado por delante la nariz. Condenado a muerte exclusivamente por motivos políticos -aunque desde hace mucho tiempo existen pruebas que definitivamente demuestran que las acusaciones de crímenes de guerra lanzadas contra mí no eran sino falsedades-, espero aún el pequeño gesto que me permita creer en una vaga amnistía.

De mi país, no conservo sino la memoria de mi hermano asesinado, de mis viejos padres muertos de dolor en atroces prisiones, de todos los otros miembros de mi familia zarandeados por las peores persecuciones. ¡En nombre de la democracia evidentemente! ¡Y en nombre de los Derechos Humanos!

¡Qué importa la adversidad! Al menos he sido vencido noblemente, por haber apelado a mi patria antes de 1940, por su supervivencia tras la invasión, por su resurrección subsiguiente y su restablecimiento de sus fronteras históricas, que fueron el fruto de nuestros sufrimientos en el frente del Este.

He sido vencido también por la Europa que, surgida de nuestra epopeya, ha sobrepasado todo lo que los más grandes constructores de antaño pudieran haber visionado para ella.

La desgracia de un hombre no es sino un episodio. Y en realidad no soy un desgraciado. Estoy orgulloso y feliz de mi

vida. Mañana, si el destino de nuevo se me encontrase, yo volvería a empezar. Volvería a librar los mismos duros combates.

Iría incluso más lejos.

Esto es lo que cuenta, haber poseído lo esencial: la pasión por lo grande, por lo puro, por lo bello, por lo justo y por haberlo proyectado amplia y fraternalmente entre los hombres.

En las sombras de mi exilio sin fin, guardo en mi alma todas las luces vibrantes que iluminaron mi infancia, mi juventud, mis conquistas políticas, mis combates como soldado. No necesito, al momento de morir, reclamar como Goethe: "Mehr Licht! Mehr Licht! - ¡Más Luz! ¡Más Luz!. La luz, la de cada día de mi vida, estará aquí.

 $\mathbb{X}$ 

Léon Degrelle 15 de junio 1977

Editions du Baucens, Bruselas, 1977.

### **CANCIONES A LÉON DEGRELLE**

Léon Degrelle, Léon Degrelle espíritu inmortal

Valor Espíritu Inmortal por una gran Europa Dando tu alma sin cesar, división valona Guerreros por Europa están dispuestos a morir Esperan ellos tu señal para comenzar a luchar Estribillo:

Léon Degrelle, Léon Degrelle espíritu inmortal Léon Degrelle, Léon Degrelle, tu llama no se apagará (¡Eterna!)

Luchaste con valiente ardor, combate cuerpo a cuerpo Con esperanza y con valor sembraste nuestro suelo Ahora la lucha continúa contra el eterno enemigo Espera impaciente el olvido sea tu cruel destino (¡Jamás!)

Estribillo:

Léon Degrelle, Léon Degrelle espíritu inmortal Léon Degrelle, Léon Degrelle, tu llama no se apagará (¡Eterna!)

Son insultos, son mentiras las que te acompañan En esta falsa sociedad las cartas están marcadas Por eso ahora te recordamos, debemos continuar La derrota aún no ha triunfado, de nuevo hay que Luchar (¡Ganar!) Léon Degrelle, 1096, 2006.

¡Cuántos años de destierro en esta nuestra tierra Hispana!

¡Cuántos años de recuerdos, ahora parece no quedar nada!

El olvido quiere adueñarse del recuerdo de tus hazañas Estribillo:

Léon Degrelle en nuestras almas, Léon Degrelle arde una llama. Léon Degrelle en nuestro corazón, vive por siempre tu valor

Caminaste por senderos embarrados por la mentira Hoy en día ¿Cuántos de ellos serán por siempre palabras prohibidas? El destino no está marcado, el destino hay que forjarlo. Hoy vivimos el crudo invierno, las hojas del roble se han marchitado

Esperan que lleguen nuevos tiempos, la primavera aún no ha llegado. Éstos son los tiempos nuestros, mas por eso no debemos callarnos

Estribillo:

Léon Degrelle en nuestras almas, Léon Degrelle arde una llama

Léon Degrelle en nuestro corazón, vive por siempre tu valor

Letras de las canciones interpretadas por el cantautor español "Axis Mundi" dedicadas a Léon Degrelle, por su centenario.



### **ALMAS ARDIENDO**

### Léon Degrelle

Quizás la faceta más desconocida de Léon Degrelle sea la de poeta. Se le recuerda como un tribuno arengando a las masas, como oficial Waffen-SS frente al enemigo comunista, como veterano político dispuesto a la lucha callejera pero no como lo que siempre fue: un sensible y fino literato que dominaba hasta la precisión el arte de transmitir los sentimientos más románticos y profundos del alma humana. Cuando era estudiante ciertamente la poesía pronto quedó relegada a un segundo término ante la velocidad que tomó su carrera periodística y política, pero jamás la olvidará siendo su forma elegida para aislarse de los problemas diarios. Los primeros escritos de poesía, titulados Mon pays me fait mal (Mi país me duele), que rebozan sensibilidad y patriotismo, en pos de una Patria ideal fueron escritos por un muchacho de apenas veinte años. Su pluma no olvidó la poesía y la prosa, en forma de reportaje de actualidad, siempre combinada con un elemento poético. No hay escrito suyo de esa época, incluso los políticos y las más crudas experiencias del frente, que no transpiren la delicadeza de la poesía.

En el exilio español tendrá ocasión de dedicar tiempo a su afición poética. En 1951 se publica en París una extensa selección de poesías en dialecto de las Ardenas, de donde era natural Degrelle, titulado La Chanson ardennaise, seguida pronto de L'Ombre des soirs al año siguiente. Títulos hoy en día prácticamente imposibles de encontrar por lo solicitado por los bibliófilos. Había igualmente escrito una serie de poemas de combate, de corte político pero impregnadas de su profunda convicción católica, que bautizó Les Ames qui brûlent, que no aparecerá publicado en francés hasta 1964 pero que en España se editó en fecha tan temprana como 1952 traducido ni más ni menos que por el insigne intelectual liberal Gregorio Marañón en estrecha colaboración con Degrelle. La primera edición española data de 1952 y pronto vio la luz la segunda en 1954 y otra en 1978 a cargo de la Editorial Fuerza Nueva. En castellano se le tituló *Almas Ardiendo*. Notas de paz, de guerra y de exilio.

### **LOS GRANDES EJERCICIOS**

Morir veinte años antes o después, importa poco. Lo que importa es morir bien.

Entonces es, tan sólo, cuando empieza la vida.

Puedo morir mañana. La humildad de mi destino en la vida del frente me prepara mejor a la ascética renuncia. Como no he sido un santo, desearía morir con el alma, al menos, limpia.

Tal vez tenga las semanas contadas. Tendré, pues, que multiplicar las ocasiones de purificarme.

Yo había soñado, antaño, con una larga enfermedad que me prepararía a morir.

Hubiera esto ocurrido en una atmósfera de lenta decadencia. Pero aquí, esa preparación acaece en plena fuerza, en la plenitud de la voluntad. Me doy cuenta de esta ventura.

Mas tal vez vuelva con vida, con más vida que nunca.

De todos modos, estos grandes ejercicios que terminan en la

vida o en la muerte, habrán sido una bendición para mí.

Gozo de ellos como de un sol esplendoroso.

El soldado aprende a ser grande en medio de las cosas más corrientes, más sencillas y penosas.

El heroísmo consiste en resistir, en luchar calladamente, en estar siempre alerta, alegre y fuerte, en medio de ese fango, de esos montones de excrementos, de esos cadáveres, de esa niebla de agua y de nieve, de esos campos interminables y descoloridos, de esa ausencia total de felicidad externa...

Nos alejamos un poco más cada día. ¿No somos ya como medio muertos que avanzan, apretando los dientes, a través de la bruma?

Debemos mirar siempre hacia los que tienen menos que nosotros y contentarnos, y gozar lo que poseemos, sin alimentar nuestro espíritu de quimeras.

La vida es siempre bella si sabemos mirarla con ojos apacibles, con luz de un alma en paz.

Aquí nada tenemos, y somos felices.

Tenemos que despojarnos de todo para poder encontrar, después, la felicidad que florece sólo en las almas desnudas.

En el silencio turbado por el crepitar de las balas, sólo del pasado se nutre mi corazón.

¡Qué otra cosa podría tener aquí!

Tras las horas de espera o de combate, tendidos en el suelo helado, regresamos, transidos, a la paja de nuestros refugios miserables. Una pequeña lámpara, vacilante, diluye la sombra.

Junto a ella me desojo leyendo a Montaigne y a Pascal.

No hay más remedio que alimentar al espíritu, para no dejarse caer en el embrutecimiento, en la suciedad, en la mediocridad. Pienso y trato de forjar, en mis sueños despiertos, las primaveras del mañana.

El trigo del dolor que lanzamos sobre tierras negruzcas se levantará, tarde o temprano, duro y poderoso.

Mi pequeña lámpara brilla con su luz dorada. Mi corazón vive como ella: ardiente y solitario...

La guerra. No sólo es combate: es, sobre todo, una larga serie, a veces agotadora, de renuncias silenciosas, de sacrificios cotidianos y sin relieve.

En todas partes, la virtud se forja del mismo modo.

Las privaciones, esta espera humilde, ingrata, ese servicio sin ostentación en el que uno se juega la vida, en campos y en bosques desconocidos; ese remanso al margen de todas las alegrías, es la verdadera guerra que hacen millones de hombres que no conocerán jamás la gloria, y que regresarán, con el rostro triste, apretados los labios, pues los demás no habrán podido comprender todo lo que ha tenido su oscuro heroísmo, de desgarro y de renunciación.

La masa no se emociona más que con el heroísmo brillante y ruidoso. Lo que al público impresiona es el resplandor fugitivo, pero no la penosa y lenta ascensión de las almas que ascienden en la penumbra, hacia la grandeza.

¿Es que se ve o se oye, de cada cual, algo más que lo externo?



#### ALMAS ARDIENDO

Hay en el fondo de los corazones un abismo tal de deseo, de renuncias, de penas y de esperanzas, que preferimos no afrontarlo. Es más sencillo y agradable atenerse al exterior de las cosas y gozar, sin pensar demasiado las palabras y actitudes que tejen el velo que nos oculta el drama humano.

Nosotros estamos al otro lado de ese velo.

¿Qué almas tendrán la fuerza necesaria para venir a unirse, espiritualmente, con nosotros?

Nada más terrible que un jefe que no se conoce.

El celo, la misma inteligencia, bastan a suplir otras cosas.

Hay una cultura, un equilibrio del espíritu, una madurez cálida del pensamiento que sólo pueden ser el resultado de la larga disciplina, de las facultades superiores, aplicadas, con fervor y con método, al estudio de la obra desnuda de la inteligencia humana.

Sólo el estudio desinteresado de las civilizaciones antiguas, que son manantial de las ideas y de los sistemas; el estudio de la filosofía; el estudio de las matemáticas y el estudio comparado de la Historia, sólo ellos pueden darnos la plena armonía del espíritu, sin la que los éxitos más aparatosos son frágiles y pasajeros.

La madurez intelectual no es inconciliable con el genio. La madurez da al genio exactitud y calor humano, y acierta a canalizarle. Su fuerza no disminuye y se hace más eficaz. Richelieu no hubiera dado a Francia la mitad de lo que su genio le dio, si hubiera sido un autodidacta.

La debilidad de nuestro siglo consiste en que es el siglo de los autodidactas. La obra de éstos tiene siempre un carácter desordenado, inhumano, inestable. El genio verdadero es equilibrado; por lo menos el genio bienhechor, el que crea felicidad, progreso y orden.

El genio instintivo maravilla y asombra, pero cuesta caro.

La noche parece más negra todavía después de apagarse los fuegos artificiales.

Animales u hombres, somos iguales ante la muerte. Tenemos que vigilarnos ásperamente para hacernos con un valor que pueda liberarnos en las horas en que nuestro honor de hombres está en juego.

La muerte está frente a nosotros. Está en todas partes. Y, sin duda, por esto, comprendemos mejor que los demás la grandeza de la vida.

Si el alma no se eleva, recta como el cañón de fusil, recta como la cruz de las tumbas, pronto nos desharíamos.

Todo nuestro mundo es, ahora, un bosque, unos campos, unos pantanos, unos árboles desnudos, cerca de los cuales estamos al acecho, día y noche, soplándonos las manos heladas, frotándonos las orejas, golpeando el suelo con el pie. Tierra que se ha vuelto dura como la piedra, después de haber sido un mar de fango donde nos enterrábamos.

Por la noche, que empieza a las cuatro, no hay más que la sombra, en la que sólo alienta el espíritu.

Hay que estrechar los frenos que rigen el corazón, para no llorar ante el abismo.

El alma está totalmente, totalmente sola.

Y sin embargo, se siente orgullosa y canta porque está desnuda como en los días de la inocencia; porque tiene la plena conciencia de la gravedad de la misión que se ofrece a los que rescatarán, en los abismos de la soledad, las cobardías y las impurezas del tiempo en que giraba en el vacío.

Aquí las alas empiezan a batir, a sacudir el barro que las manchaba, a recobrar la dicha primitiva del aire puro, del espacio.

¡Si hemos sufrido aquí útilmente, nuestra será la victoria!

¿Pero sabremos sufrir, con pureza, hasta el final?

¿No pareceremos ridículos, con nuestros halos de luz, cuando regresemos?

¿Tendremos el valor de no avergonzarnos ante las burlas de las almas mediocres, que parecerán triunfadoras?

#### **RECONQUISTA**

Los trastornos que agitan a la opinión, las guerras que sacuden a las naciones, son sólo episodios.

Las reformas parciales no lograrán cambiar todos esos accidentes.

Cambiar a los hombres sería una decepción si no se acompañara de una labor a fondo sobre las almas, de una transformación básica de lo que es nuestro tiempo.

Todos los escándalos, la quiebra de la honradez y del honor, el impudor de impunidad, la pasión del dinero que atropella todas las conveniencias y la dignidad, y el respeto de sí mismos, la inmoralidad inconsciente, todo esto, descubre el mal que reclama remedios profundos.

No se roba, ni se miente, ni se falsean las leyes morales y las del código, de repente; de repente no se aprende a ser hipócrita, a no hablar más que reticencias, a mentir con palabras virtuosas.

Esta deformación de las conciencias, que nos escandaliza y nos aterra, es el final de una larga decadencia de las virtudes humanas. Es el final de la pasión del oro, de la voluntad de ser rico, sea como sea, del frenesí por los honores, del materialismo espantoso de nuestro tiempo, del apetito inmediato por lo sensible y por lo palpable, del egoísmo monstruoso, de la lucha por la propia convivencia que ha corrompido a los hombres y, a través de ellos, a las instituciones.

El mundo se preocupa cada día más por las alegrías banales, por la comodidad, por la riqueza. El mundo está como agazapado en acecho, para guardar y ganar todo lo que pueda. Cada cual sólo vive para sí, se deja dominar en el hogar y en la vida nacional por ese egoísmo constante que ha convertido a los hombres en lobos llenos de odio y de codicia.

No podremos salir de esta decadencia más que por un enorme resurgimiento moral, enseñando a los hombres a amar, a sacrificarse, a luchar y morir por un ideal superior.

En un siglo, en el que no se vive más que para sí, se necesitan centenares, millares de hombres, que no vivan para ellos sino por un ideal colectivo, aceptando de antemano todos los sacrificios, todas las humillaciones y todos los heroísmos.

Sólo cuenta la fe, la ardorosa confianza, la ausencia completa de egoísmo y de individualismo, la tensión del ser, de todo el ser, para servir, por ingrato que esto sea; para servir, no importa dónde ni cómo, a la gran causa que sobrepasa la conveniencia del hombre, porque le pide todo y no le promete nada.

Sólo cuenta la calidad del alma, la vibración, el don total, la voluntad de colocar por encima de todo un ideal, con el más absoluto desinterés.

Se acerca la hora en que será necesario, para salvar al mundo, un puñado de héroes y de santos que emprendan su reconquista.

X

Léon Degrelle.

Ed. La Hoja de Roble, Madrid, 1952.



### **LÉON DEGRELLE 1906 - 2006**

### **KOUBANO** - (Belgica)

Léon Degrelle nació el 15 de junio de 1906 en la pequeña localidad de Bouillon (Árdenas belgas). Comenzó en el periódico universitario Avant-Garde y luego pasó al diario Xxe Siècle. Sus 12 años de lucha dejaron una huella tan profunda en Bélgica que aún hoy, por adulación o por odio, todo el mundo ha oído hablar de él. Posteriormente se convirtió en director de "Ediciones Christus Rex", para finalmente crear la revista Rex, que daría nombre a su movimiento, el Rexismo. Empieza su vida política; rápidamente genera una auténtica tormenta política denunciando las mentiras de muchos políticos de esa época. Era un gran orador con un efecto magnético sobre las masas, y logra 21 diputados Rexistas en 1936. La mayoría de los movimientos "democráticos" se unen y no puede presentarse a las elecciones de 1937. A pesar de ello, Léon Degrelle es invitado por muchos políticos europeos que reconocen su importancia, especialmente por su edad. Intentó evitar la implicación de Bélgica en la guerra, pero incluso eso fue entendido como un reconocimiento del poder y de las ideas de Hitler. Tales malentendidos hicieron que fuera considerado un enemigo público y arrestado en mayo de 1940. Todo lo que sucedió en aquel tiempo está muy bien explicado por él en La guerra en prisión. En agosto de 1941 se unió al combate de la Legión Valona contra el Comunismo, algo que consideraba un deber. ¿Qué político asumió tantos riesgos dejando a su mujer y a sus hijos en Bélgica? Fueron cuatro años de combates con uñas y dientes, sufriendo el tremendo invierno de 1941 a 1942, seguido de las terribles olas de calor del Cáucaso. Con sacrificios consiguió ascender hasta Volksführer. Tras la "Liberación", Degrelle fue juzgado por traición en Bélgica y condenado a muerte en rebeldía. Gracias a su fantástico viaje de Oslo a San Sebastián, pudo exiliarse y permanecer en España hasta su muerte. Todo ello a pesar de diferentes solicitudes belgas de extradición fracasadas y de varios intentos de secuestro. Durante su exilio nunca dejó de luchar a pesar de la



prohibición de venta de sus escritos y de diversas presiones. Sus creencias siguieron inalterables e incluso se afianzaron ante la adversidad. Miles de simpatizantes le visitarían en peregrinaje, quedando hipnotizados por su elocuencia. Era una persona excepcional de las que sólo hay una o dos en cada siglo, un gran orador pese a las afirmaciones de sus oponentes. Dejó muchos escritos esenciales, como Les âmes qui brûlent y muchos otros. Al día siguiente de su muerte, el diario belga La Libre Belgique afirmó: "Léon Degrelle murió totalmente olvidado en España". ¿Olvidado por quién? Seguramente no por el gobierno belga, que prohibió con una nueva ley que sus cenizas regresaran a Bélgica; ¡Eran las cenizas de un hombre condenado sin defensa! ¡Incluso muerto era temido mientras esos "demócratas" redactaban esa ley especial para un hombre, pero qué hombre! ¿Cómo podríamos olvidar a Léon Degrelle, cómo podríamos olvidar a quien fue fiel a sus ideas hasta el fin y no negó nada de lo que había hecho, dejando una estela imborrable en el siglo XX. El alma arde pero no se apaga. Cuando abandona la Tierra se hace más luminosa y entra en el mundo de las claridades inmortales. X

| FOTOCOPIABLE BOTOCOPIABLE | ETÍN DE ADHESIÓN A LA<br>ASOCIACIÓN CULTURAL<br>"AMIIGOS IDIE<br>ILEON IDEGRELLE" |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre =                  |                                                                                   |
| Dirección                 |                                                                                   |
|                           | CiudadEl.:                                                                        |



### ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LÉON DEGRELLE



Actos centenario de Léon Degrelle: 1906 - 2006

- -15 octubre 2005 20h en la sede del M.S.R. Primera conferencia "Ante el centenario de Léon Degrelle 1906-2006".
- -16 diciembre 2005 Reunión y apertura actos centenario "Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle" Madrid.
- -10 enero 2006 Segunda conferencia "Centenario nacimiento de Léon Degrelle" Madrid.
- -21 enero 2006 Tercera conferencia "Léon Degrelle 100 años de Honor" Madrid.
- -1 Abril 2006 Conferencia Léon Degrelle en Roma Italia.
- -Abril 2006 Edición del libro de Léon Degrelle Il mio cammino di Santiago Italia.
- -Mayo 2006 1ª edición del libro de Léon Degrelle Mis andazas en México Barcelona.
- -5 mayo 2006 a las 20 horas en la sede nacional de La Falange, conferencia sobre Léon Degrelle Madrid.
- -11 mayo 2006 a las 19,30 horas, sala de conferencias de Fuerza Nueva, disertación sobre Léon degrelle "100 años de honor" Madrid.
- -junio 2006 Presentación oficial, adagio del centenario de Léon Degrelle Madrid.
- -15 Junio 2006 a las 20,30 horas, cena de la "Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle"- Madrid.
- -1 Julio 2006 a las 18 horas, conferencia en la librería Europa. Léon Degrelle 100 años Un hombre para la eternidad Barcelona.
- -Próxima edición del libro Almas ardiendo Edición centenario Barcelona.
- -16 Septiembre Apertura actos homenaje a Léon Degrelle en Lisboa Portugal.
- -30 Septiembre 2006, conferenza: "Léon Degrelle: 100 anni d'esempio -Italia.
  -7 Octubre 2006 nel centenario della nascita (1906-2006) presentazione multimediale di:"Léon Degrelle 100 anni d'esempio" Italia.
- 16-Diciembre 2006-Cena de navidad de la "Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle"
- -Diciembre 2006 En conmemoración del centenario de Léon Degrelle, edición de la revista REX nº 5.

#### Cena centenario de la asociación cultural de amigos de Léon Degrelle

El 15 de junio 2006, se conmemoro el Centenario del nacimiento de Léon Degrelle. Con motivo de la efemérides, la Asociación de Amigos de Léon Degrelle, organizo una cena en recuerdo y homenaje del gran héroe europeo.

La cena comenzó a las 20:30 como estaba previsto y se desarrolló con total normalidad y en un ambiente de camarería exquisito. Al finalizar la cena y prácticamente empezar con los postres el presidente de la asociación José Luis Jerez Riesco nos dio una brevisima charla sobre la figura de Léon Degrelle y concedió insignias de la asociación al presidente de Alianza Nacional y a Don Blas Piñar, por la labor de ambos en el escenario patriótico. Ambos homenajeados nos dieron también una charla acerca de Léon Degrelle y su ejemplo en la escena política actual. También nos brindó con su opinión RSY que además se ayudó de unas líneas de uno de los libros de Degrelle.

El acto finalizó con la entonación de distintos cánticos.

### Cena de navidad de la Asociación cultural de amigos de Léon Degrelle

El día 16 de diciembre 2006 se celebró en el céntrico restaurante madrileño, con la asistencia de centenares de comensales, la tradicional Cena de Navidad que todos los solsticios de invierno organiza la Asociación Cultural de Amigos de Léon Degrelle, presidida por el abogado y profesor universitario Dr. José Luis Jerez Riesco. Al entrañable acto acudieron representaciones del amplio abanico de las fuerzas políticas nacionales. La reunión transcurrió en un ambiente de gran animación y camaradería y en el transcurso de la misma le fue impuesta como viene siendo habitual la Insignia Degrelliana a un persona e destacado, que recayó esta vez, en RSY. Dijo unas palabras de agradecimiento y nos instó a seguir la lucha. Acto seguido tomó la palabra Pituca que, de una manera concisa y clara, nos habló de Léon Degrelle como ejemplo de guerrero, recto, consecuente y heroico y remarcó que hoy, más que nunca, tenemos que tener presentes a hombres como él, ejemplo de Lealtad, Fidelidad y Honor y elegir el camino difícil de la cuesta arriba que es el que lleva a la Verdad y al triunfo final. Por último Eduardo Núñez dirigió también unas palabras destacando, igualmente, la figura de Léon Degrelle.

Como colofón y como es costumbre en estas veladas, se procedió a entonar himnos patrióticos.



### **EDICIONES CENTENARIO**

### ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LÉON DEGRELLE"



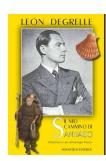



### LÉON DEGRELLE YEL FUTURO DEL REX

Robert Brasillach.

Obra del intelectual francés Robert Brasillach está basada en un encuentro que tuvo con Léon Degrelle, líder del Rexismo belga, a finales del año 1936. Prologado por el profesor Jerez Riesco, sus 80 páginas sirven para captar en toda su amplitud lo que significaba aquél movimiento que aglutinó a toda una generación de jóvenes belgas. Su autor, Robert Brasillach, nació en Perpignan en 1909. Fue escritor, dramaturgo y periodista, conocido por títulos como *El hijo de la noche, La conquistadora*, *Poemas de Frenes*. En enero de 1945, se inicia contra él un proceso por supuesta colaboración con los alemanes. Fue condenado muerte, lo que provocó un recurso de gracia firmado por toda la intelectualidad francesa excepto por Picasso, A. Gide y S. de Beauvoir, que demostraron de esta forma su ignominia. El recurso fue rechazado y De Gaulle cumplió su designio criminal fusilando a este intelectual el 6 de febrero de 1945, cuando contaba 36 años.

Introducción del Prof. D. José Luis Jerez Riesco.

Encuadernación: Rústica cosido. Nº páginas: 78. Tamaño: 13 x 20. Ilustrado: Ilust. color y b/n.

Pedidos@edicionesnuevarepublica.com

#### ILMIO CAMMINO DI SANTIAGO

Léon Degrelle.

È in uscita, per i tipi delle Edizioni Novantico, Il mio Cammino di Santiago.

di Léon Degrelle, il primo dei testi della collana "Sursum corda"

Il testo è introdotto da un saggio a cura di Giuseppe Franzo sul Pellegrinaggio, e nello specifico su quello di Santiago in riferimento all'esperienza di Degrelle.

Segue la prefazione a cura dell'associazione spagnola "Amici di Leon Degrelle"

Contatti: raido@freemail.it

#### MIS ANDAZAS EN MÉXICO

Léon Degrelle.

Describe el viaje de Léon Degrelle por tierras mexicanas. Sobre el terreno vivió las claves del conflicto. Comprendió el sentido de la lucha. Vibró al unísono con sus Cristeros. Consoló a los padres de los mártires, que lloraban de dolor y alegría simultáneamente. Arengó a los combatientes. Sintió, en sus entrañas, la agonía del catolicismo y su estrangulamiento por unos dirigentes marxistas que no habían previsto en su tosca crueldad la energía del Evangelio.

Introducción del Prof. D. José Luis Jerez Riesco. 102 pagina 18 de ellas con fotografías.. 15 x 21 cms. Cubierta a todo color, con solapas y platificada brillo.

pedidos@edicionesnuevarepublica.com



